### ABONNEMENTS

CAMADA ..... \$1.00 ETATO-USES ..... 1.50

### Tarif des Annonces

1êre insertion, par ligne.... 12 cents Chaque insertion subséquente 8

au taux de 25 cents chacune

JOURNAL HEBDOMADAIRE.

RÉDACTEUR-EN-CHEF: NOEL BERNIER

### est publié et imprimé AUS LES MERCREDIS

le journal ou l'imprimerie devront être

Le Manitoba

42 Avenue Provencher. Saint-Boniface, Man.

## Téléphone: Main 3377.

## Mgr L'Archeveque | mination de M. J. U. Vincent, Hull, à la position de sous-minis du Revenu, M. Vincent est

Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque de Saint-Boniface atteindra demain le 19e anniversaire de son élévation à l'épiscopat.

Il y aura, à neuf heures, grand'messe à la cathédrale et sermon de circonstance. Le clergé de la province se réunit en nombre pour participer à cette fête commémorative.

Pendant plusieurs jours nos maisons d'éducation offriront des séances d'honneur au vénéré prélat.

Le "Manitoba", qui aime et qui admire son archevêque, lui présente ses hommages bien sincères. Et ces hommages s'adressent dans une mesure égale au chef du diocèse, qui édifie si puissamment, et au soldat, qui combat nent des conférences dont notre

Et, comme journal français, nous n'oublions pas le patriote; c'en est un véritablement,-et sans peur et sans reproche.

# Bravo, les Ecoles Bilingues

(Evening Free Press Bulletin)

Le Chapitre Fort Garry de l'Association des Filles de l'Empire a encore accordé cette année des prix aux élèves des écoles du Manitoba pour les meilleurs essais sur des sujets historiques.

Le comité se composait de Madame Frank Allen, présidente, canadiens dont elles auraient pluconvener; Mesdames Halpenny, A. W. Crawford, N. B. McLean et Wilson Smith.

Les messieurs qui ont bien voulu lire et juger les essais sont : L Commissaire Robson, MM. D. M. Duncan et A. J. Perry.

Concours supérieur-Sujet de l'essai : "La dette que le Canada doit à la Grande Bretagne."

Les prix sont ainsi adjugés:

Pas de médaille d'or. Médaille d'argent, à Abalfarg Johnson, Baldur, Man..

Médaille de bronze, à Mademoiselle Irène Gendron, Couvent de Lorette, Man.

Concours intermédiaire—Sujet de l'essai: "Histoire des princi- dront bien me prêter leur concours paux événements du siècle dernier qui ont amené le Dominion à son statut actuel dans l'empire."

Les prix sont ainsi adjugés:

Médaille d'or, Mademoiselle Jeanne Kladak, Académie Saint-bien inscrire une dédicace à la pre-Joseph, SaintBoniface, Man.

Médaille d'argent, Mademoiselle Alice O'Toole, Académie Saint-Joseph, Saint-Boniface, Man.

Médaille de bronze, Mademoiselle Anne Saure, Saint-Norbert, Man.

Concours des jeunes: pour les élèves en-dessous du grade VIII. Sujet de l'escais: "L'histoire de LaVérendrye". Les prix sont ainsi ad- ner votre appui. jugés :

1. Mademoiselle Nora Tod, Woodlawn School, Norwood, Man.

2. Hilda Baby, Académie Saint-Joseph, Saint-Boniface, Man. 3. John Dawson, Ecole Quartier Est, Portage la Prairie.

Note du "Manitoba."—Ces concours ont eu lieu en lino anglais. On voit quelle place d'honneur y tiennent nos UIII établissements bilingues. Nous félicitons les jeunes filles qui ont gagné ces prix; surtout nous les remercions. Elles ont contribué efficacement à la défense des institutions bilingues.

M. J. B. de LaBroquerie Taché, éditeur du Courrier de Saint-Hyacinthe, vient d'être fait imprimeur du roi à Ottawa. Il remplace M. Charle Parmelee, décédé récemment. Le nouveau titulaire est le neveu de feu Monseigneur Taché, archevêque de Saint-Boniface.

Cette excellente nomination a été faite par l'Honorable Louis Coderre, Secrétaire d'Etat. Ainsi que le disait une d'pêche lundi matin, il y a longtemps que les Canadienslaire, qui est pour nous presque un la province. parent, puisqu'il porte le nom de Tache,

## Le Canadian Northern

Le gouvernement fédéral ne parait pas disposé à aider le Canadian Northern sans étudier à fond les finances de cette compagnie. Il être certain que le pays possède les tre.

depuis des années entre les différentes compagnies, qui cherchaient et de M. Chapais: à couvrir le pays de leurs réseaux. En saine économie politique il faut disséminer les lignes, au lieu de les faire converger toutes vers les mêbution d'énergie et d'activité que le gouvernement est actuellement appelée à règlementer.

Sir Hugh John Macdonald atteignait ses soixante-trois ans venfrançais n'ont pas occupé cette im- dredi. L'ancien premier-ministre portante fonction du service civil. est en excellente santé. Il est tou-Nos félicitations au distingué titu- jours populaire dans Winnipeg et

> M. William Ferguson, député de Hamiota, vient d'être choisi de nouveau comme candidat du gouvernement Roblin pour les prochaines élections.

On annonce encore une fois la retraite prochaine de M. Asquith, le premier ministre du Royaume-Uni. Cette prédiction revient à chaque période de crise. A la lonfait enquête complète; et si le gou- gue elle paraît plutôt l'expression vernement garantit les débentures d'un désir que d'une croyance chez de la compagnie, le public pourra les adversaires du premier minis-

Monsieur le Directeur.

Les historiens, les économiste et, d'une manière générale, journalistes français, publient fréquemment des études sur le Cana-

Plusieurs Français, surtout ceux qui ont voyagé au Canada, donpays fait le sujet.

Toujours on vient au Commissa riat Canadien à Paris pour se documenter en vue de préparer ces articles de revues ou ces conférences,et souvent j'ai dû constater que la documentation que nous avions leur offrir était incomplète.

C'est pour cette raison que j'a formé le projet de constituer, à nos bureaux à Paris, une bibliothèque aussi complète que possible des ouvrages qui ont été et qui seront publies au Canada.

Je me suis adressé à cette fin au bibliothécaire du Parlement fédéral et aux bibliothèques des diffé rentes législatures provinciales, afin de me procurer les ouvrages sieurs exemplaires, et aujourd'hui par l'intermédiaire bienveillant de votre journal, je prie Messieurs les Auteurs canadiens de bien vouloi nous adresser, gracieusement, un exemplaire de leurs ouvrages, i l'époque de leur publication. En accueillant favorablement ma de mande, il me semble qu'ils auroni accompli une œuvre patriotique e en même temps j'espère qu'ils trouveront un certain avantage

Les auteurs canadiens qui voupour constituer à Paris cette bibliothèque nationale que j'ai en vue ajouteraient considérablement à la valeur de leur envoi en voulant mière page de leur livre.

Je vous remercie, Monsieur le Directeur, de votre bienveillante hospitalité, et si vous croyez que le projet que je viens de vous exposer offre un intérêt public, je vous prie de bien vouloir vous-même lui don-

Le Commissaire Général du Canada en France.

PHILIPPE ROY.

Nous reproduisons de la Revue Canadienne, du mois de mars, les lignes suivantes, que M. Thomas Chapais consacre à Paul Déroulède Nous escomptons la permission de la sympathique Revue Canadienne

La défaite, l'invasion, les désastres de l'année terrible ouvrent dans son cœur une blessure immortelle, d'où jaillissent des accents de mes points. C'est cette sage distri- la plus mâle et de la plus émouvante beauté. Ce sont les Chants du Soldat, les Nouveaux chants du soldat, et les Marches et Sonneries. Ces poèmes vibrants firent de lui le poète patriotique, le barde national par excellence. Dès ce moment i se dévoua tout entier à la tâche d'aviver dans les âmes françaises le feu sacré, d'entretenir le souvenir de la défaite avec l'espoir passionné de la revanche. Ecoutez ce cri d'amour sublime à la patrie bles-

> France veux-tu mon sang? Il est à toi, ma France.

S'il te faut ma souffrance, Souffrir sera ma loi.

S'il te faut ma mort, mort à moi Et vive toi, Ma France!

En 1882, Paul Déroulède fonds la Ligue des Patriotes. Il prononca devant l'assemblée d'où naquit cette association célèbre un discours dans lequel il s'écriait: "On n'attaque que les faibles, on ne surprend que les oublieux, on n'opprime que les lâches!"

Messire Duguesclin. En 1889, le Saint Norbert. mouvement boulangiste vint le jede plusieurs questions débattues informe les Communes de la no- tromper ses espérances. Il y ren- minuer le mérite des autres, de drames les plus passionnants du fanfare, sous la direction de M. Sa- nio.

de contra, sans l'avoir cherché, un mentionner d'une manière toute stre mandat parlementaire. En 1892, spéciale, Mademoiselle P. Beauchelorsqu'il prononça contre Clemen- des éloges bien mérités aux élèves ceau, la terreur des ministères, le et à leurs dévouées institutrices spadassin politique redouté de tout pour le succès que remportèrent le le monde, la meurtrière philippi- programme musical et les récita-Aux élections de 1893, il ne présenta pas. Mais il fut de la soirée: nouveau élu à Angoulème en 1898, et prit une part active aux luttes ardentes occasionnées par l'affaire Dreyfus. Ce fut l'année Entrée, "Marche de Gounod." suivante qu'il tenta le coup de for-ce dont les maîtres de la républi-Solistes: Mlles M. Schmidt, R. M. jacobine voulurent faire un complet. Le jour des obsèques du président Faure, il essaya d'enlever la brigade du général Roget pour la faire marcher sur le Palais Bour-Traduit devant la cour d'assises il fut acquitté. Mais quelques mois plus tard, il était arrêté avec plusieurs de ses amis, pour complot contre la république, et traduit devant la Haute-Cour du Sénat, qui prononça contre les accusés une condamnatino inique. Le poète patriote fut condamné à dix ans de bannissement. Après le vote d'une loi d'amnistie, il rentra en France en 1905. S'étant présenté devant ses anciens électeurs d'Angoulème en 1906, il fut battu par un obscur blocard. Durant la Gaily Chanting Waltz ... Franz Beh dernière partie de sa carrière, il publia un recueil de poésies intitulé Chants du paysan, et plusieurs volumes de réminiscences sous le ti-

tre de Feuilles de route. Déroulede était ne catholique, et avait fait pieusement sa première communion. Mais au milieu des vicissitudes de sa carrière, il avait vu sa foi s'obscureir. Elle se ranima au déclin de sa vie. Au commencement de janvier, lors d'une crise qui faillit l'emporter, il avait Mgr Marbeau, évêque de Meaux, qui l'avait confessé, et lui avait administre les derniers sacrements. Avant de partir pour Nice, le 17 janvier, il alla entendre une

Paul Déroulède était un paladin égaré dans notre âge d'égoïsme, de sensualisme et de positivisme. En Madame Flutermann. Miss A. Dalziel apprenant sa mort, Maurice Bar- Gertrude Flutermann.... R. Pegoraro rés a adressé à la sœur du poète ce télégramme: "La patrie a perdu Moissac, Eugénie Tellier, A. Delorme, son chevalier." Ce chevalier de la N. de Moissac. France, les vrais Français lui ont fait les funérailles nationales que lui ont refusé les Doumergue et les Caillaux. Trois cent mille hommes ont salué au passage sa dépouille mortelle. Et devant la tombe du barde défunt, des milliers de poitrines ont crié: "Vive la France! Vive la Patrie! Vive l'Al- Curé en même temps que leur sace-Lorraine! Vive Déroulède!" Les funérailles ont eu lieu en l'é- croix de procession et un joli bouglise de Saint-Augustin. Mgr Ar- quet dont les fleurs symbolisaient let, évêque d'Angoulème, y a pro- les vertus du pasteur-sujet de la noncé une émouvante allocution. fête. M. l'abbé Cloutier répondit Et, après le service funèbre, le cer- à cet hommage en termes émus et cueil étant déposé sur un catafal- éloquents. que, sous le porche, plusieurs discours ont été prononcés. Celui de Maurice Barrès a dépassé tout ce qu'on pouvait attendre de son amitié, de son éloquence et de sa douleur. Nous regrettons de ne pouvoir détacher de cette grande page oratoire que ces derniers mots: "De l'honneur, il en avait tant que l'on en recevait rien que d'être son ami. Merci, Déroulède, au nom de la patrie, du labeur de ta vie. | clergé: Et merci, à vous, mademoiselle Jeanne, au nom de tous ses amis, du bonheur profond que vous avez mis dans son existence. Et maintenant, chevalier de la France, va rejoindre les grands chevaliers, tes pareils, la cohorte toujours accrue gement d'un curé, et l'état des que mènent depuis le fond des

les Bayard." manquait l'esprit d'équilibre et le dialement. sentiment de la mesure. Il ne sut | Il aura aussi à s'occuper des en trahisons, il personnifia la loy- mandons pour le bon ordre. auté, l'honneur, et le désintéressement poussé jusqu'à l'héroïsme.

Ce fut plus qu'une fête de famille. Un clerge nombreux et un Entre temps, le poète donna au grand nombre de citoyens sont acthéâtre plusieurs pièces, l'Hetman, courus pour souhaiter bonne fête la Moabite, la Mort de Hoche, et longue vie au populaire curé de

Il y avait foule à la soirée don-

Voici le programme complet de

### PROGRAMME

Duo, "The Dragon Fighter." Mlles H. Monck, G. Ray DRAME EN TROIS ACTES

FABIOLA

PERSONNAGES

Fabiola, jeune romaine Agnès, sa jeune cousine....A. Laporte Syra, esclave chrétienne. ... D. Champagne

Fulvia, femme célèbre... .. E. Landry Diaconesses, femmes et enfants chré-

1er Entre Acte

Miles D. Fell, L. Laporte, J. Gendreau

2è Entre Acte

Vocal duo: What are the wild wa Mlles H. Monck, A. Lavallée

Au piano: Mlle E. Landry Piano duo: Le Rêve du Matelot. Ille M. Bossuyt, B. Cross, C. Tellier, A: Dalziel, A. Lavallée, G. Ray

COMEDIE EN DEUX ACTES THE MYSTERY OF MUDDLIWITZ

PERSONNAGES

Mme Rossendorf The Mystery. messe et communier a Notre Madame Spyenhouson ... M. Bossu Kathrine, cook and waitress. Madame Krustibrod, friend

Piano Solo: Deuxième Mazurka. Mlles H. Monck, J. Fleury, A. Delorme HOMMAGE DE FETE

Piano solo: Pluie de Corail.. Durand Mlle E. de Moissac

O Canada. Les élèves présentèrent à M. hommage de fête, une superbe

A notre tour, nous disons à cet homme de bien: Ad multos annos

Extrait d'une lettre circulaire de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque au

sirons trouver un archidiacre qui puisse examiner les comptes de paroisses, lors de Notre visite pastorale, ou à l'occasion du chanconstructions, et Nous faire un ages les Roland, les Du Guesclin et rapport écrit. Or, Monseigneur Az. François Dugas, Protonotaire La mémoire de Paul Déroulède Apostolique et un de nos Vicaires restera chère à tous les bons Fran- généraux a bien voulu accepter çais. Il n'était pas complet. On a cette fonction importante et délifait observer, avec raison, qu'il lui cate, et Nous l'en remercions cor-

pas se défendre de certaines illu- rapports annuels et à lire les acsions quant aux doctrines et aux tes de la visite précédente, afin de hommes. Mais au milieu d'une se rendre bien compte de l'état de époque féconde en abaissements et la paroisse et de ce que Nous de-

Vous le recevrez donc avec tout le bon vouloir possible et vous le mettrez au courant de votre comptabilité, et de tout ce qui concerne l'état financier et l'ordre extérieur de la paroisse."

Les Révérends Pères Jésuites et leurs élèves fêtent Monseigneur l'Archevêque mercredi, le 25 mars meilleurs hypothèques possibles.
Cette enquête dans les affaires du Canadian Northern aura pour résultat probablement le règlement replacement devait si cruellement de la cathédrale. In lerveur de la cathédrale. Elle a été communautés de dames religieuses vétaient largement représentées. Cette soirée fut charmante. Les actrices rendirent très bien leurs par le P. Tricard, S.J. C'est un des les affaires du fonce au couvent, jeudi dernier. Les communautés de dames religieuses vétaient largement représentées. Cette soirée fut charmante. Les déclarée d'excellente fabrique.

Canadian Northern aura pour résultat probablement le règlement représentées. On nous permettre, sans districtes de la cathédrale. Elle a été communautés de dames religieuses vétaient largement représentées. Cette soirée fut charmante. Les actrices rendirent très bien leurs par le P. Tricard, S.J. C'est un des déclarée d'excellente fabrique.

Le jeu de l'orchestre et de la dénouement devait si cruellement rôles. On nous permettre, sans dispar le P. Tricard, S.J. C'est un des déclarée d'excellente fabrique. Collège. A cette occasion comme chœur de la cathédrale. Elle a été

## LE SANG GAULOIS

LE PLAT A BARBE DES PATRIOTES (Siège de Lille 1792)

La loi de l'art militaire peut- lité à l'insultant message de l'Au-être la plus connue dit: "une ville trichien fut-elle donnée sous cette

assiégée qui n'est pas secourue est forme lapidaire: Nous venons de renouveler, au reçu de votre lettre, une ville prise." Dans nos annales Françaises, il le serment d'être fidèles à la Frany a au moins une page qui atteste ce et de mourir à notre poste. Nous le contraire: c'est l'histoire du siè ne sommes pas parjures."

ge de Lille en 1792. C'était quelques jours après la prodigieuse bataille de Valmy, où le drapeau tricolore avait recu victorieusement le baptême du feu, où les va-nu-pieds, soldats héroïques avaient remporté sur les plus vieil-

les armées de l'Europe entière, coalisée contre la France la première victoire de la République; c'était à la veille de la bataille de Jemmapes, ce premier et impérissable tains quartiers ne furent plus bientriomphe de la Liberté. Nous traversions cette période terrible où la France envahie sur

toutes ses frontières, menacée par tous les rois de l'Europe, combattue sans merci par tous ses ennemis de tous les siècles: L'Anglais le Prussien, l'Italien, la maison d'Autriche, abandonnée par une partie de ses fils passés sous les drapeaux de l'étranger, déchirée par la guerre civile, apprenant chaque jour une nouvelle défection, nouveau soulèvement, dut de ne pas périr à la volonté passionnée, absolue de vivre et de vaincre, exprimée par quelques hommes d'airain dont la conviction, la sévérité, l'énergie ne furent jamais égalées, ni même atteintes.

Et, si l'on peut, si l'on doit regretter éternellement les fureurs qui consternèrent alors le monde, il n'en faut pas moins faire connaître et admirer cet amalgame sublime de dévouement, d'abnégation, de talent et d'héroïsme dont dans le même temps furent, les armes à la main, chargés de défendre, sans doute les principes de la Révolution, mais aussi et surtout l'intégrité du territoire, l'unité de la race, l'indépendance de la Pa-

Ceux-là étaient de sang Gaulois

Saxe-Teshen, commandant l'ar- risque d'être mis en morceaux. C'est alors que le duc Albert de mée des Impériaux, forte de 34,-000 hommes, munie d'une formidable artillerie, vint camper sous les mûrs de Lille, où il n'y avait que quelques soldats de troupes ré-

En un clin d'œil la pelle et mine jouèrent dans des preportions encore inconnues, et, quand toute la ville fut entourée d'immenses retranchements, d'ouvrages de vingt pieds d'épaisseur quand de cent pieds en cent pieds les habitants de Lille purent voir échelonnées, les terribles batteries dont les énormes pièces, pointées sur les quartiers populeux de leur ville menaçaient, à un signal, vomir leurs boulets de 500 livres et leurs bombes incendiaires, contenant de petites fioles pleines d'huile de térébenthine, une lettre de l'Autrichien arriva, adressée se rendre, faute de quoi les batte-"Il y a longtemps que Nous dé- ries foudroieraient immédiatement

> Nous étions alors à l'époque des miracles enfantés par les plus mâles transports du patriotisme.

Aussi la réponse de la municipa-

s'abattirent sur la ville dont certôt qu'un amas de cendres. Successivement le feu prit à l'Hôtel-de-Ville, à l'hôpital militaire, à l'Eglise Saint-Etienne; d'énormes ravages furent faits par les obus dans le quartier Saint-Sauveur, Et cependant, pas un instant l'intrépidité des habitants ne fléchit. Debout sur les décombres

C'était le 25 septembre 1792.

Sachant qu'il n'y avait pour

ainsi dire pas de soldats dans la

place, Albert de Saxe ne doutait

pas du succès. A partir du 29

septembre, la vaillante cité fut sou-

mise à un bombardement presque

sans exemple dans l'histoire. Soi-

xante mille bombes à térébenthine

de leurs maisons, ils ne cessaient de crier "Vive la Nation! Vive la France ! " Chacun rivalisait de courage, de sang-froid, d'endurance, d'enthousiasme, de dévouement, de générosité.

L'héroïsme était devenu commun à tous et s'improvisait, en

Un boulet tombe dans une salle de délibérations: "Nous sommes en permanence." dit froidement le curé de Marchiennes, et la séance continue.

Un canonhier volontaire, Ovigneur servant aux remparts est averti que sa maison prend feu était faite l'âme des hommes qui, dons leur feu pour feu ! " et il res

Bien plus, la gaité s'en mêle; la verve française se manifeste sous toutes ses formes devant l'extrême péril. Les uns jouent à la boule avec les boulets, les autres en remplissent des baquets en riant; des enfants courent aux bombes quand elles tombent et en arrachent la mèche, avant qu'elles éclatent, au

Mais l'épisode le plus pittoresque de ce siège sublime est celui auquel notre titre fait allusion :

D'un éclat d'une formidable bombe incendiaire, un perruquier fait son plat à barbe, et, séance tenante, devant sa maison à l'endroit même où la bombe vient de tomber, pendant que partout alentour les obus continuent à éclater, il rase quatorze personnes

Bientôt le nouveau plat à barbe fut à la mode dans toute la France, et plusieurs années après, tous les patriotes de bon ton se faisaient encore un devoir de se raser dans un éclat de bombe venu de Lille.

Après que de part et d'autres des pertes sérieuses furent éprouvées, Albert de Saxe reconnut qu'il n'avait rien dans son matériel de guerre capable d'ébranler le courage d'une population ainsi stremla municipailté et la sommant de pée, et il leva le siège le 8 octobre. Lille avait sauvé la frontière du Nord et doté les fastes naissants des guerres de la République d'une gloire immortelle.

> tants étaient de sang gaulois. F. DENISET.

Lille avait montré que ses habi-

des émotions. Les billets sont en vente au Collège. Entrée et siège réservé: 50 mars à 71/2 hrs. Levée du rideau

à 8 heures précises.

La partie de cartes organisée par la fanfare LaVérendrye s'est jouée sur le siège de Paris en 1870. hier soir à l'Ecole Provencher. Les prix ont été gagnés par Mlle Marie désopilante allure des morceaux co-Lemay et M. Archibald Bédard; miques en anglais. Lui aussi a été prix de consolation: Mme Lauzon rappelé. et M. D. Boisselle.

Parmi les numéros du programme du concert de la fanfare La-Vérendrye tenu hier soir, nous notons avec plaisir un Stabat Mater, composé par M. Joseph de Sannes

théâtre français. On nous promet lé, a été, comme toujours, alerte et brillant.

Les Chants Canadiens, quatuor par MM. C. C. Bernier, J. A. Fercents. Hâtez-vous! Les portes se-ront ouvertes mercredi soir 25 été fort goûtés.

Mlle Jeanne Poirier a déclamé L'Epave de François Coppée. Nous avons entendu plusieurs fois co morceau, mais jamais encore, croyons-nous, avec le talent et l'accent vrai que mademoiselle Poirier sait y mettre. Au rappel mademoiselle Poirier a récité, aussi en artiste, un dramatique morceau de poésie fait

M. N. Hall a déclamé avec une

## Remerciement

M. et Mme J. H. Clément désiter dans la politique. La ferveur née au couvent, jeudi dernier. Les prochain. C'est la grande fête du Cette pièce a été chantée par le rent remercier les parents et amis pour les nombreux témoignages de Salé, directeur de l'orchestre, l'a sympathie qu'il ont reçus à l'occasion de la mort de leur fils Anto-

## REVUE DE LA PRESSE

EN ANLETERRE (La Croix)

terre possède trente-deux églises catholiques qui suffisent à peine aux quatre-ving mille cathiliques qui les fréquentent.

Incluse longuement sur sa raute, et que ses regrets soient entendus d'assez loin pour faire germer le bon exemple.

LES PROVINCES DE L'OUEST (La Semaine)

Ces jours derniers, Sir Wilfrid Laurier reprochait à l'honorable Premier Ministre de ne pas accorder aux trois provinces qui en sont privées, la propriété de leur domaine public, tout comme si chef de l'opposition n'eut pas consacré lui-même ce principe de pri-

L'Hon. R. L. Borden, fidèle son programme de 1905, de 1907 et de 1911, est bien prêt à remettre à ces provinces la propriété de leurs terres et forêts, mines et minéraux, mais il exige en retour que ces mêmes provinces renoncert à la subvention que le gouvernement leur paie annuellement pour ces domaines.

C'est bien simple et bien logique, c'est très clair et très juste; mais les provinces ne veulent pas accepter ces conditions et Sir Wilfrid la approuve implicitement.

L'Hon. R. L. Borden est bien prêt à tenir sa parole, mais il ne veut pas être le jouet des intrigues politiques de ses adversaires, et il fait bien.

LE CONGRES DU MOIS DE

(Courrier de l'Ouest)

Le Congrès du Parler Français aura lieu, tel qu'annoncé récemment, les 8, 9 et 10 juin prochain. Déjà les grandes lignes du programme ont été élaborées, et tout fait espérer un succès aussi grand que celui des années précédentes. Des discours remarquables seront prononcés et des travaux intéres sants et instructifs sont déjà en préparation.

'POUR PREPARER L'AVENIR (Patriote de l'Ouest)

Tel est le titre d'un livre qu'on annonce comme devant paraître à | SIR JAMES WHITNEY Montréal dans quelques semaines. L'ouvrage s'adresse surtout au clergé paroissial, mais il intéressera tous ceux que passionne le problème de notre avenir religieux et national.

L'auteur y préconise la préparation d'une troupe de catholiques laïques militants dans chaque paroisse. Il indique les moyens pratiques de former cette petite troupe d'elite.

Voici les en-têtes de quelques chapitres: Le péril anti-religieux; UN HOMME D'ETAT Symptômes alarmants; Le salut de l'âme canadienne; Des trésors enfouis; Nos petits jeunes gens; Pour réussir, etc.

DEDIE AU "FREE PRESS" (La Liberté)

La semaine dernière, nous rapportions les succès de l'Acarémie Saint-Joseph de Saint-Boniface dans un concours ouvert par le "Fort Garry Chapter Daughters of the Empire.

Cétait un demi renseignement et qui relèguait dans l'ombre une partie du succès de ces pauvres écoles bilingues. Une lettre de Lorette a complété ce renseignement. Nous y avons appris-nous communiquons cela au Free Press -que Mlle Irène Gendron, du couvent de Lorette, a remporté la médaille de bronze, l'un des trois prix offerts pour le grade "senior."

Et cette jeune triomphante n'a que seize ans. Elle a subi les examens d'entrée. Elle a passé avec succès les examens de troisième classe, de deuxième classe et se prépare à ceux de première classe.

C'est beau tout cela! Mais que serait-ce si nos écoles bilingues avaient une réelle valeur! . . .

M. G. EVANTUREL DEMIS-SIONNE

(La Justice)

On ne pouvait raisonnablement s'attendre à autre chose. Après la conduite qu'il a récemment tenue à Toronto, il ne restait n'aura pas le triste courage de ten- de bactéries. Le docteur Steele.

plus candide mercenaire politique

Du Buisson.

LE DOMAINE PUBLIC DANS NOTRE INFLUENCE EST EN PROGRES

(L'Evenement)

Au cours de la discussion de cerains items du budget des contributions indirectes, l'honorable M.
Bruno Nantel, ministre du revenu
de l'Intérieur, annonçait vendredi
dernier que M. J. Vincent, l'un de
nos plus distingués compatriotes de
l'Ontario et l'assistant sous-minisà tre du département que préside ac-tuellement le député de Terrebonne, deviendrait bientôt le premier officier de cette branche de l'administration.

en veine de brimades, voulurent taquiner le ministre au sujet de cette nomination. Ils ont décou- CHIRURGIE ET MALADIE? DE vert que M. Vincent est l'ancien associé du gendre de M. Nantel 1 Il ne leur en faut pas plus pour crier au népotisme. Leurs critiques donnèrent alors lieu à une déclaration de l'honorable M. Borden qui mit bientôt fin à leurs piailleries et qui causera sans doute un grand plaisir aux électeurs de cette province.

Le premier ministre dit: "M Vincent a été choisi comme assistant sous-ministre, sur ma recommandation exprese; je ne savais pas qu'il était l'associé professionnel du gendre de M. Nantel; et je puis déclarer en toute franchise que M. Nantel ne m'a pas posé sa candidature, M. Vincent a obtenu ce poste sans examen particulier, tout comme se font les nominations des assistants sous-ministres, depuis plusieurs années, avec la sanction du ministère de la Justice et de la Commission du service civil; il a été nommé à cause de sa compétence et de la même manière que deux ou trois autres assistants sous-ministres, du temps des libéraux, notamment M. Gerald Brown au ministère du Trvail."

(La Patrie)

Sir James Whitney a quitté l'hôpital hier pour terminer sa convalescence chez lui, au milieu des siens. L'hon. Dr Réaume avait mis son automobile à sa disposi-

Le premier ministre d'Ontario est aujourd'hui suffisamment rétabli pour pouvoir espérer bientôt reprendre la direction du ministère.

(La Presse)

C'est en véritable homme d'Etat que le Très Honorable M. R. L. Borden vient d'accueillir, à la Chambre des Communes, le projet soumis par l'Honorable M. Rodolphe Lemieux, de célébrer par une exposition internationale le cinquantenaire de la Confédération De canadienne.

Le premier ministre a tout d'abord admis le principe que le Canada se doit à lui-même de commémorer le plus dignement possible le cinquantième anniversaire de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui a marqué, pour ainsi dire, la naissance de notre pays.

M. Borden n'a pas craint de déclarer franchement qu'il n'acceptait pas l'opinion qu'une exposition internationale ne pourrait pas être tenue, à l'occasion de la célébration de ce glorieux cinquantenaire. Il s'est dit très heureux d'être invité à étudier ce magnifique projet d'exposition.

"Il pourrait bien se faire," même ajouté M. Borden," que le Gouvernement se chargerait luimême d'organiser l'exposition internationale telle que projetée, avec le concours du Parlement et l'aide des corps publics qui ont déjà approuvé l'idée."

BILLETS DE BANQUE

(Le Temps)

Le ministre des Finances, aide de deux savants, vient de découvrir un moyen de désinfecter les billets guère d'autre alterntive au député. de banque de la Puissance de made Prescott, que celle de se démet- nière à ce qu'ils n'offrent plus les Espérons qu'il se tiendra mille et un danger qu'on leur attrilongtemps en dehors de la vie pu- buait depuis que les savants ont déblique, et qu'après l'avanie subie couvert qu'ils pouvaient servir de en Chambre, Gustave Evanturel véhicules aux divers germes nocifs n'aura pas le triste courage de ten- de bactèries. Le docteur Steele, ter une réhabilitation. Ce serait député de Perth-Sud, s'est fait le Prévient sa clientèle qu'il a notre rédaction. peine perdue. Le mal qu'il nous l'champion de la propreté dans les a cause est déjà assez pénible, pour | billets de banque et c'est lui qui a que l'on ne soit pas obligé de re- attiré l'attention de nos législa- 602 Great West Permanent Bldg nier comme Canadien-français un teurs - siègeant en Comité des homme qui a été mis à la porte de Banques sur le fait qu'on s'exposon parti, et de la Législature où se à toutes sortes de malheurs en population du comté de Prescott. le contact de toutes sortes de On a porté sur le député démis- mains.

AVOCATS-NOTAIRES Argent à prêter our hypothèques

Avenue du Portage, Winaipes

Teléphones: MAIN

. J H. DUBUC

AVOCATS ET NOTAIRES

BUREAUX:

201-205 EDIFICE SOMERSFT

AVE. PORTAGE, WINNIPEG, MAN. DR. CASIER POSTAL 443

Albert Ilubue

Avocats, Avoués et Notaires BUREAUX:

27 et 28 Edifi e Canada Life Coin Main et Portage WINNIPEG. - -Telephones Main 8696 et Main 583 Placements de rapitaux prives

Messieurs les députés libéraux, Dr. LACHANCE SPECIALITE: . LA FEMME

> SOMERSET BLOCK CHAMBRE 245 AVENUE DU PORTAGE, Téléphone Main 7204 WINNIPEG CONSULTATIONS: 2 4 5 P. M. l'ét residence Main 2613. St-Boniface

> > CHIRURGIEN

DR. R. J. HURST, MEMBRE DU COLLE-GE Reyal d'Ang eterre, irencie médicin cu Collège Royal à Londres, Spécialite: matadies nerveuses et ma adie de femmes. Bureau 305, Bâtise Kennedy, Avenue du Portage (en lace Eaton), Phone Main 814. Heures de burcau, de 10-12, 3-5 et 7-9.

DR. N. A. LAURENDEAU Ex-Interne de l'Hôpital de St-Boniface BUREAU

No. 168, AVENUE PROVENCHER ST-BONIEACE HEURES DE CONSULTATIONS 8 à 9 a. m. 1 à 5 p. m.

7 & 81 p. m.

TELEPHONE MAIN 1392

Dr. L. D. COLLIN

DES HOPITAUX DE PARIS Ex-Interne des Hopitaux de Montreal St Paul et Notre-Dame SPECIALITE: Chirurgie d'Urgence CONSULTATIONS: 2 À 5 P. M.

TELEPHONES : { BUREAU: MAIN 4639 | RESIDENCE: MAIN 4640 BUREAU: CADOMIN BUILDING CHABBRE 106

Coin Graham et Main

J. GRYMONPRE NOTAIRE PUBLIC, J. P.

Licencie en droit de la Faculté de Paris 283 Avenue Provencher SAINT-BONIFACE

Prets hypothecaires Terres à vendre. Bureaux ouverts tous les jours de 8 à 9 A. M. 1 à 3, 8 à 9 P. M. Notaris Spreekt vlaamsch Phone Main 1886

F. DE GRAMONT

Notaire et Agent Financier 44 Aikins Bldg Winnipeg

LOTS À VENDRE vacants ou bâtis sur demande (INFORMEZ-VOUS)

ON DEMANDE des Agents actifs et ayant références Téléphone Garry - 3306

Chambre de Commer- J. L. DEVAUX ce de St-Boniface

Le banquet annuel de la Chambre de Commerce de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 26 mars, en la grande salle de l'Académie Provencher, rue Cathé-

On pourra se procurer des cartes NOUS chez Monsieur J. B. Leclerc, 17 avenue Provencher et chez Monsieur C. D. Carson, coin Taché et Marion. Prière 19-20 de se hâter.

AGENT D'IMMEUBLE

transféré ses bureaux

356 RUE MAIN

face de la Farmers

AVOCAY, NOTAIRE, ETC. MCINTYRE BLUCK PHONE MAIN 1554 WINNIPEG

Gradué du Collège Dentaire de Chicago, Lauréat du Collège Dentaire de la Nouvelle Orléans, membre fondateur de la société de Stomatologie.

MOUVELLE ADRESSE 356 Rue Main, Bâtisse de la Great-West permanent Loan Co. au Teme. étage.

GERVAIS BUREAU

Jacques Mondor No. 426, RUE ST-JEAN-BAPTISTE ST-BONIFACE

CONSULTATIONS

9 à 11 a. m. TRLEPHONE MAIN 8174

Chururguen-Dentiste

"DISMORR" BLOCK, SUITE 3 327 AVENUE DU PORTAGE

WINNIPEG Le Docteur a la pratique du Collège de St-Baniface et parle les deux langues, le français et l'anglais.

PHONE M. 7929



La Medecine NORWOOD

doit être de première qualité et dispenser dans la dose exacte. Quand vous faites remplir ici vos prescriptions, vous êtes assurés d'avoir ce que veut votre médecin

Pharmacien-Opticien Ave Provencher, St. Boniface

---POUR VOS---

Winnipeg EPICERIES et **PROVISIONS** 

ALLEZ CHIZ

AvenueTaché, St-Boniface Où vous aurez toujours des mar-

chandires de première qualité.

PROFESSEUR DE

Studio: 410 RUE LANGEVIN Tel. Main 3998 St-Boniface

Avocat, Notaire, etc. 308 Edifice McIntyre, - Winnipeg, Man. TELEPHONE MAIN 7488

Avec l'agrandissement de notre journal, nous devenons en mesure de donner une large hospitalité à Nous ouvrons done nos colon-

nes au public et nous accueillerons avec plaisir tous articles, lettres, nouvelles qu'on voudra bien nous faire parvenir. Nos correspondants des campa-Tél Main 7862 gnes, en particulier, sont invités à

de leurs paroisses respectives.

LA VENTE **DAMALGAMATION** 

Porte & Markle

Pen de Gens devraient manquer cette Opportunité. CAR TOUT EST VEN-

DU MOINS CHER QUE LE PRIX DU GROS.

PORTE & MARKLE

On parle Français

DEMANDE

Des hommes sont demandés de suite pour suivre les cours de l'Ecole des Machines à Gazoline à Winnipeg. On y apprend à conduire et réparer les Locomobiles à Gaz, les automobiles, et les chariots automobiles—aussi les machines Marines fixes, et Traction à la Gasoline. Quelques semaines de le çons sont seulement nécessaires. Nous avons une agence gratuite d'emplois qui est notre propriété dans presque chaque grande ville du Canada et des Etats-Unis. Ecrivez ou voyez-nous pour pamphlets lilustrés.

Rue Main, Winnipeg (En face de l'Hôtel-deVille)

(En haut)

T. A. INVINE JOS. TURNER J. W. MOUL PRIX FOURNIS SUR DEMANDE TELEPHONE Main 8132

STANDARD PLUMBING CO'Y No 44 AVENUE PROVENCHER

SAINT BONIFACE. Appareil de Chauffage à air chaus Ou à vapeur, Plombiers une spé cealité, une spécialité.

et construction de biles, automobiles et pièces déta-Voitures de Location

Spécialité de tra-

vaux de moteurs

légers. Répars-tions mise à neuf

et Touriste à toute heure de jour et de nuit Phone Main 2498 OFFICE, ATELIER ET GARAGE

Coin des rues Horace et Saint-Joseph, Norwood Pourquoi acheter à Winnipeg, lorsque vous pouvez trouver dans votre Cité tout ce qui vous est nécessaire? Nous sommes capable de vous fournir tout ce qui a rapport à l'automobile à des prix dédfiant toute concurrence.

ALBERT CONTANT GERANT



On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission par abonnement.

# EXPOSITION



de MODES, de VETEMENTS et d'articles pour Dames et Enfants pour la Saison de Printemps 1914

NOTRE RÉPUTATION d'avoir l'assortiment le plus beau et le plus complet de chapeaux et formes, manienux, jupes, jupons, blouses, sous vêlements, etc., pour dames et en. fants est bien fondée. L'encouragement que nous avons obtenu de la part de notre nombreuse clientèle, nous le démontre. Chaque saison nous exposons tout ce que le monde fashionable décréte. Cette saison, ce que nous montrops comme modes, vêtements et articles, surpasse à tous les points de vue, tout ce que nous avons jamais exposé. La grande vogue de nos chapeaux et de nos formes, leur belle qualité, leur bas prix, ainsi que le parfait assortiment de vêtements et d'articles que nous offrons cette saison sont des occasions vraiment surprenantes.

Mais vous ne pouvez juger de toutes les qualités de ces marchandises, avant de les avoir examinées et comparées Nous vous prions par conséquent de nous rendre une visite et d'en profiter en achetant des marchandises excellentes sur tous points à des prix extrêmement bas.

Nous vous attendons, et nous sommes prets a vous servir.

La Maison Blanche

31-33-35

RAILWAY

Ave. Provencher



Le chemin de fer à double voie Soit par la ligue du Soo ou du

Résidence: 664 Avenue Taché

Résidence-Phone Main 4671

C. P. R., pour la France, l'Angleterre, l'Irlaude, l'Ecosse ET TOUS LES AUTRES PAYS

D'EUROPE ET D'ORIENT Par les lignes du C. P. R., White Star Line, Allan Line, Cunard Line, la Ligne Francoise, ainsi que toutes les autres Compagnies faisant le trajet sur l'Océan sur toutes les arties du monde.

SAINT-BONIFACE, MANITOBA

Pour tous renseignements et prix, adressez-vous à C. MARCOUX. Agent de transport.

Achetez de Cette Farine Mise a l'Epreuve du Four

Bureau: 64 Avenue Provencher

Bureau-Phone Main 4855

PURITY FLOUR

Votre four produira certainement plus de pain et du pain de meilleure qualité, comme résultat de notre épreuve au four.

De chaque envoi de blé délivré à nos moulins nous prélevons un échantillon de dix livres. Nous le réduisons en farine puis nous en fabriquons du pain. Si ce pain est fort en qualité et en quantité neus employons l'envoi de blé dont provient l'échantillon. Au cas contraire nous le revendons.

La qualité de la farine de boulangerie vendue sous ce nom est de ce fait une garantie certaine. Achetez et profitez.

"PLUS DE PAIN ET DU MEILLEUR PAIN ET AUSSI DE LA MEILLEURE PATISSERIE"

## De par le Monde Hopital Prive du Dr. B. Gerzabek

## Aumonier Catholique

Le gouvernément américan vient d'envoyer au Japon, comme atta-ché militaire à son ambassade un umônier catholique de l'armée régulière, M. l'abbé Franz J. Feinier, garnison au fort McKinley de Rizal (Iles Philippines). M. Fein-ler, qui doit avoir rejoint son pos-te le 15 mai prochain, est ne en Allemagne en 1871 a servi longcaporal, comme sergent et comme adjudant dans le régiment dont il est aujourd'hui l'aumônier.

C'est la première fois qu'un prêtre est choisi pour le poste qui vient d'être confié à l'abbe Feinler.

### Quatre Paquebots pour la ligue du Canadien-Nord.

plus rapides et des plus luxueux vriers d'essayer la force de leur orseront placés sur la route du Saint- ganisation et de leur influence. Laurent, par la ligne Royale, vers | Toute la garnison de Rome et le milieu de l'été prochain. L'aug- toute la police, au nombre de 15,mentation considérable du trafic 000 hommes étaient sur pied. De ques d'une compagnie anglaise, en les grandes rues. attendant la construction de ses paquebots. Avec ces deux nouvelles presque tous arrêtés. Plusieurs unités et les navires rapides "Ro- personnes qui avaient loué des voila ligue Royale pourrait faire une rendre à une audience du Pape au concurrence sérieuse aux compagnies Allan, Cunard et C. P. R. Dans les cercles maritimes on attache une grande importance à ce nouveau service hebdomadaire de la ligne Royale, qui sera le plus rapide entre Montréal et Bristol.

### LA NOMINATION DE M. CARPENTER

Edmonton.-L'ex-chef de police Carpenter a été nommé officiellement assistant-inspecteur de née à l'exportation. la police de l'Ouest, avec quartier général à Banff, et magistrat stipendiaire pour le parc national.

Son salaire sera de trois mille dollars. Le poste de chef de police à Régina, avait été offert à M. Car-

### LE TRAVAIL DE NOS PRISONNIERS

New-York .- M. le docteur J. T. Gilmore, directeur de la ferme de la prison centrale, à Guelph, Canada, a déclaré à une assemblée de la Société de la Réforme des Pri- l'explorateur arctique Stefansson, sons, que sur une ferme de prison il a la garde de 150 prisonniers, qui ont cultivé 850 acres de terre, et ne sont soumis à aucune contrainte. Les prisonniers sont à construire un asile, qui pourra recevoir 1400 fous. Ces prisonniers ne donnent pas de trouble à leurs gardiens.

Le gouverneur Glynn, de New-York, a aussi parlé en faveur d'une réforme des prisons.

## Le sérum de Friedmann

tout près d'un an que le Dr F. H. en danger. Une expédition de se-Friedmann, de Berlin, est venu ici | cours serait plutôt nuisible qu'utile et a administré son traitement à et Stefansson se prépare pour un 56 tubercuieux de l'Institut Royal camp de deux ans, afin d'exécuter Edward, et les médecins qui soignent ces malades déclarent que le programme de son expédition prétraitement n'a produit aucun résultat appréicable ni en bien, ni en dien. mal. Le Dr Adam, de l'Université McGill, qui a soigneusement surveillé le traitement, croit que le Dr Friendmann pourrait operer une guérison par ci par là au moyen du sérum qu'il a découvert et qu'il préconise.

## Jusqu'ou va la science

Madrid.-Un ingénieur civil du nom d'Iglesias Blanco, a réussi, hier, au moyen des rayons ultraviolets, semblables aux rayons-X, découverts par Signor Ulivi, à produire l'explosion d'une caisse de dynamite enfoncée dans le sol à un demi-mille de distance.

Blanco prétend que par son invention, il peut faire sauter magasins des navires de guerre ou les réservoirs à gazoline des aéroplanes et des ballons dirigeables.

## Mort de M. Paul Chevré

Paul Chevré, célèbre sculpteur français, est décédé à Asnières. près de Paris, France, le 20 février, à l'âge de 47 ans.

Le défunt était bien connu au Canada, étant l'auteur du monument Champlain, à Québec, du buste de Sir Wilfrid Laurier, au Château Laurier, à Ottawa, des monuments Mercier et Garneau, en face du Parlement Provincial du Sacré-Cœur, à Lévis, monument à Québec cù il laisse beaucoup de abonnement.

vres conserveront longtemps le sou-

M. Chevre était un des passagers nent échappé au désastre. Il était célibataire. Son vieux

père, âgé de 80 ans, lui survit.

### GREVE A ROME

Rome.—Cent mille ouvriers ita-liens, conformément à la grève gé-nérale, se sont réunis sur la Piazzadel Popolo. Sur plusieurs points, des discours violents furent prononcés par des leaders, mais il n'y eut pas de désordres. On vota une résolution demandant que les hôpitaux soient réorganisés pour ren-dre des meilleurs services à la clas-

Cette question d'hôpitaux est la cause ostensible de la grève: mais les autorités croient que cette ac-Deux magnifiques paquebots des tion cache un désir des chefs ou-

des passagers et des marchandises, plus, plusieurs régiments ont été entre les ports de Montréal et de amenés des environs pour occuper Bristol, auraient décidé les direc- les principaux points stratégiques teurs de la compagnie du Canadien | de la ville, et des escadrons de ca-Nord, à louer ces deux transatlanti- valerie parcourent constamment

Les moyens de transport furent yal Edward" et "Royal George," tures et des automobiles pour se Vatican, ont été insultées et menacées par la populace.

### L'HIPPOPHAGIE AU CANADA

Ottawa. - Le Département du Revenu de l'Intérieur se propose de faire des règlements pour empêcher la vente de la viande de cheval en Canada, vu l'établissement à Longueuil, P.Q., d'un abattoir de chevaux dont la viande serait desti-

### Un chemin de fer en Islande

L'Islande aura bientôt son premier chemin de fer, d'une longueur de 60 milles. La construction commencera sous peu.

### DES NOUVELLES DE STEFANSSON

Ottawa.-Le surintendant Moodie, de la police à cheval du Nord-Ouest, a recu un court message de daté du 3 février, de McKenzie Delta. L'explorateur annonce que le 14 décembre il a trouvé le Dr Anderson et ses compagnons à Collinson-Point, tous en parfaite santé. Il ne croit pas que le "Karluk" soit en danger; mais, toutefois, il demande au gouvernement d'informer tous les pays intéressés dans les cercles arctiques de rechercher des naufragés, dans le cas où un accident se serait produit. Stefansson ajoute qu'il a offert une récompense aux sauvages arctiques pour la découverte du "Karluk" mais, encore une fois, il ne croit Montréal.—Il y a maintenant pas que ceux qui sont à bord soient aussi exactement que possible le parée avec le gouvernement cana-

### Les Règlements douaniers des Etats-Unis et la Chambre de Commerce de Paris

Paris. - La Chambre de Commerce de Paris a demandé, aujourd'hui, au parlement français, de ne pas accorder de crédit pour la participation de la France à l'exposition Panama-Pacifique, tant que les règlements douaniers des Etats-Unis, "règlements vexatoires et in- Kutawa, Saskatchewan, et à Winniquisitoriaux," n'auront pas été vent aussi être obtenus sur demande modifiés par le Congrès de Wash- au Département des Affaires des Sau- du coin des rues Marion et desMeurons ington. On annonce que le département des affaires de France a pris une ferme attitude à l'égard du gouvernement américain au sujet des procès intentés aux exportateurs de porcelaine de Limoges, accusés d'avoir fait de fausses entrées dans leurs livres. Ces procès constituraient une violation des ententes conclues par les gouvernements français et américain.

On sait que, pour protester contre l'interdiction de l'importation des plumes aux Etats-Unis, les fane participer à aucune exposition qui aurait lieu dans ce pays.

Nous invitons nos lecteurs à nous faire parvenir sans qu'il était sur le point de terminer. à nous faire parvenir sans M. Chetré a vécu plusieurs mois retard le montant de leur

415-417 AVENUE PRITCHARD - WINNIPEG, MAN.

TELEPHONE ST. JOHN 474

L'hôpital privé de Docteur Gerzabek n'a pas l'apparence ni l'atmosphère des

Le traitement en plein air pour les maladies sans gravité ne demandant pas ne specieux de l'intérieur est ouvert jour et muit.

DR. B. GERZABEK.



# Soumissions

DES Soumissions cachetées, adressées au soussigné, et portant sur l'enveloppe "Soumission pour l'érection des bâtisses de l'Agence à Touchwood Hills", seront reçues jusqu'à midi, le 25 mars 1914, pour la construction des bâtisses suivantes :

Sur la moitié nord de la section II, Canton 20, Rang 17, à l'ouest du 2ème méridien, adjacent au Canton de Pun- projetée d'égouts souterrains sur les nichy, Saskatchewn. Une bâtisse pour la résidence de

l'Agent des Sauvages, Plan No. 263. Une bâtisse pour la résidence du Commis de l'Agent des Sauvages, Plan Aulneau à la rue St. Jean-Baptiste. Une bâtisse pour la résidence de

l'Interprête de l'Agence des Sauvages, trand. Une bâtisse pour le bureau et le magasin, Plan No. 268.

Une étable, Plan No. 264. de Punnichy, sur la ligne du Grand frontage, tel qu'autorisé par la Charte Trunk Pacific. Une bâtisse pour la résidence du

Fermier, Plan No. 274. Une étable, Plan No. 265. Sur la réserve Muscowequan, deux

Grand Trunk Pacific. Fermier, Plan No. 274. Une étable, Plan No. 265.

Sur la réserve Poorman, neuf milles de Raymore, sur la ligne du Grand Trunk Pacific. Une bâtisse pour la résidence du Fermier, Plan No. 274.

Une étable, Plan No. 265. Les plans et les devis pour toutes ces bâtisses pourront être vus, aux Pureaux de Poste, à Punnichy, Kenora, Notre-Dame. Watrous, Melville, Fort Qu'Appelle, Indian Head, ainsi qu'aux Bureaux des Terres à Régina, Saskatoon et Humboldt, et aux Bureaux des Sauvages à

Chaque soumission devra être secompagnée d'un chèque accepté par une banque à charte au montant de du coin de la rue Marion et l'Avenue dix p.c. de la somme totale de la sou- Taché. misison, et payable à l'ordre du soussigné, lequel sera retenu comme garantie, et confisque dans le cas ou la A.D., 1914, à quatre (4) heures de l'aon les personnes soumisionnant refu- près-midi, au bureau du Maire, à l'Hôseraient de signer le contrat, ou négli- tel-de-Ville, de la dite Cité de Saint geraient d'achever les travaux selon Boniface, sont le temps et endroits ar-

ne sera pas payée.

DUNCAN C. SCOTT, Aide-Surintendant Général des Affai- dans le bureau du Greffier de la Cité Département des Affaires des Sau-

Ottawa, 11 février 1914.

## Cité de St. Boniface

ANIS est par les présentes donné que le Réglement No. 1056, de la Cité de Saint-Boniface, a été soumis au, et lu une première et seconde fois, par le Conseil de la dite Cité, et sera soumis au vote des électeurs dûment qualifiés de la dite Cité pour voter sur ce règlement conformément à la Section 493 de la Charte de Saint-Boniface, aux temps et lieux ci-après indiqués.

Le but du dit règlement est de contracter et créer une dette approximative de Vingt-Cinq Mille Dollars (\$25,-000.00) par l'émission et la vente de débentures, afin de payer le déficit entre le coût actuel de la construction

Sur la rue Aulneau, à partir de la rue Hamel, à la rue Victoria. Sur la rue Victoria, à partir de large Sur la rue St. Jean-Baptiste, à partir de la rue Victoria à la rue Ber-

Sur la rue Bertrand, à partir de la rue St. Jean-Baptiste à la rue Des-Meurons, et le montant imposable sur les propriétés bénéficiant directement Sur la Réserve Gordon, huit milles des dits égouts, de \$2.50 du pied de de la Ville.

Le temps arrêté pour enregistrer le vote des électeurs, pour ou contre le dit règlement, est le premier jour d'avzil, A.D., 1914, à partir de nuef (9) milles de Lestock, sur la ligne du heures du matin, jusqu'à (8) heures du soir, et les bureaux de votation Une basisse pour la résidence du pour les quartiers respectifs de la Cité de Saint-Boniface, seront tenus aux endroits suivants :

> QUARTIER No. 1 Bureau de Votation No. 1, au ou près du coin de l'Avenue Provencher et la rue Laflèche.

> Bureau de votation No. 2, au ou près du coin de l'Avenue Taché et la rue QUARTIER No. 3

QUARTIER No. 2

Bureau de votation No. 3, au ou près de l'Hôtel-de-Ville. QUARTIER No. 4

Bureau de votation No. 4, au ou près QUARTIER No. 5

Bureau de votation No. 5, au ou pres

Le trente-et-unième jour de mars. Les soumisisons devront mentionner en faveur de ceux qui sont intéressés le prix de chaque bâtisse, pour chaque et désireux de promouvoir le passage du dit reglement, et aussi pour la no-Toutes les bâtisses devront être ache- mination de représentants de ceux qui vées pour le premier septembre 1914. sont intéressés et désireux de s'y opmission, ni aucune autre soumision reaux de votation et aussi pour la no-L'insertion non autorisée de cette être présentes au compte final des bulannonce dans n'importe quel journal letins par le Greffier de la Cité de Saint-Boniface, qui aura lieu le troisième jour d'avril, A.D., 1914, à midi de Saint-Boniface, Province de Mani-

> e Conseil de la Cité de Saint-Boniface Daté à Saint-Boniface, ce quatrième jour de mars, A.D., 1914. J. B. COTE,

# graves que la métrite, appelée communément beau

mal, qui aboutit trop souvent à l'intervention chirurgicale avec ses tristes conséquences. Voilà une jeune femme qui, de prime abord, n'est pas à proprement parler, malade, ou du moins ne se plaint pas d'une maladie déterminée. Mais elle souffre sans cesse de maux d'estomac,

de pesanteur dans le ventre, de malaises de toute nature. Elle ne peut monter les escaliers ou marcher un peu longuement sans aggraver ses trou-bles. Sa mine est pâle, son corps s'anémie; peu à peu, toute gaieté, tout entrain disparait. Enfin, ses douleurs deviennent si intolérables, exaspérant le système nerveux et aigrissant le caractère au point que le médecin en est rendu à

prononcer, pour en finir, le mot opération interne C'est alors que surgissent les frayeurs et les plaintes, le désespoir. La crainte de la chirurgie met cette jeune semme en pleurs, elle se croit perdue et passe ses journées dans les larmes. L'affaissement nerveux, qui résulte de cette menace suspen-due sur sa tête, l'abat complètement et en fait une ruine réelle.

La voilà donc atteinte de métrite, affection grave, très répandue, et qui peut se développer à la suite de maladies, lorsqu'une jeune femme est obligée de reprendré son travail trop vite, de 274 Avenue Church, s'exposer à l'humidité ou de faire trop d'efforts. Mais, quelquesois aussi d'ailleurs, ce mal se produit sans cause appréciable, comme dans le cas vail. J'avais des maux de tête qui me rendaient que nous allons citer.

L'affection n'aboutit pas toujours invariable-que repas j'éprouvais des indigestions douloureument à une intervention chirurgicale. Des soins ses. Je ne pouvais pas marcher, car aussitôt j'étais constants, le repos au lit ou allongée, pendant de longues semaines, des injections antiseptiques prise de douleurs qui m'obligeaient à m'arrêter. sont d'une grande assistance pour aider à apaiser cette maladie tenace.

Mais on ne peut songer à la guérir totalement qu'en purifiant et en tonifiant le système, car il mariée; j'avais beaucoup souffert avant mon maimporte, en soignant la lésion locale, de s'attacher riage, mais j'ai été encore beaucoup plus malade avant tout à l'état général de la malade. Les après. Mes douleurs étaient intolérables et c'est Pilules Rouges de la Compagnie Chimique pourquoi je me suis décidée à consulter les Méde-Franco-Américaine sont sans rivales pour régu-cins de la Compagnie Chimique Franco-Amérilariser le cours du sang, le purifier et rétablir la caine

souplesse des vaisseaux. Les Pilules Rouges ne sauraient être trop recommandées aux jeunes semmes entrées dans la conformément à leur prescription et j'ai été soulavie conjugale. Pour celles qui vont être mères, il est absolument nécessaire de prendre des forces gée immédiatement; mes douleurs ont cessé, j'ai avant et de recouvrer leurs forces après pour repris de la vigueur, de la force et du courage à éviter les conséquences de la dépression inévitable l'ouvrage; aussi j'ai persévéré et je suis maintedes suites de l'événement.

Compagnie Chimique Franco-Américaine, 274 rue Saint-Denis, Montréal.

Messieurs,

"J'ai cruellement souffert durant trois années à DANDURAND, 274 Avenue Church, Côte Saintpeu près, de douleurs internes, et la faiblesse dont Paul, Montréal.

CONSULTATIONS GRATUITES. -Les femmes qui sont trop éloignées pour venir voir nos médecins, peuvent les consulter par lettres; sur leur demande, nous leur enverrons un questionnaire qui les aidera à bien détailler leur état et à bien le faire connaître. Après une étude sérieuse des symptômes décrits, nos médecins indiqueront les moyens à prendre pour combattre/le mal.

Les Pilules Rouges, jamais vendues autrement qu'en boites de 50 pilules et portant l'étiquette de la Compagnie Chimique Franco-Américaine, se trouvent chez tous les marchands de remèdes. Jamais elles ne sont vendues de porte en porte. Elles sont aussi envoyées par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c. une boite, \$2.50 six boites. Toutes les lettres doivent être adressées:

COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal.



## DU Dr CODERRE Est offert aux mères de famille, tel que préparé par le Dr. J. Emery Coderre, et

nant parfaitement guérie.

Mme ACHILLE DANDURAND

presque folle et je ne pouvais rien digérer; à cha-

Il me semblait impossible de dire quelle avait

J'ai commencé à prendre des Pilules Rouges,

Cependant, je prends encore cet excellent remè-

de et je le recommande à toutes les jeunes femmes

qui entrent en ménage." - Dame ACHILLE

été l'origine de ce mal. Il y a un an que je suis

Montréel.

positivement le seul recommandé par tous les médecins de "l'Université et du Collège Victoria". Voici les noms : Dr. P. MUNRO, Dr. A. P. BRAUBIEN, Dr. L. B. DUROCHER, Dr. D. W. ARCHAMBAULT,

Dr. O. RAYMOND, Dr. A. P. DELVECCHIO, Dr. HECTORPELTIER, Dr. A. B. CRAIG, Dr. G. O. BRAUDRY,

Dr. ELZRAR PAQUIN,

Dr. The. E. D'ODET D'ORSONNENS Dr. A. T. BROSSEAU, Dr. Alex. GERMAIN. Dr. J. A. Roy,

Dr. E. H. TRUDEL, Dr. . B. BIBAUD, Tous : médecins ont certifié que le Strop du Dr. CODERRE pour les enfants est préparé avec les médicaments propres au traitement des maladies des enfants telles que: Coliques, Diarrhée, Dysenterie, Dentition douloureuse, Toux, Inst: lez auprès de votre marchand pour qu'il vous donne le Sirop du Dr.

CODERRE et n'en acceptez jamais d'autre. Evitez les imitations. Vendu par tous les marchands de remêdes, à 25c la houteille

## AVIS

THE PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.

AVIS est donné par les présentes que demande sera faite à la session actuelle du Parlement du Canada par la Prudential Life Insurance Co.; compagnie incorporée par la Législature du Manitobu, chapitre 67 des Statuts du Manitoba 1902, aux fins d'obtenir l'incorporation de la dite "Prudential Life of Canada" avec bureau principal à Winnipeg et le pouvoir de reprendre les affaires, l'actif et le passif de la Compagnie provinciale et de faire de l'Assurance vie par tout le Canada en y comprenant toutes les branches qui s'y rattachent ou pourront s'y rattacher par de nouvelles licences accordées à la compagnie en vertu des articles des statute et y ayant trait, et ce avec tous les pouvoirs nécessaires, usuels ou fortuits en vertu de l'Acte des Assurances de l'an 1910. Ce 5ème jour de mars 1914.

THE PRUDENTIAL LIFE INSUR-ANCE COMPANY.

Per G. H. MINER, Directeur-Gerant.

4ème plancher Keewayden Bldg. Winnipeg, Man.

## Soumissions

DES Soumissions cachetées adressées au soussigné et marquées "Tender for Implement Shed", seront reques au Département des Travaux Publics jusqu'au mercredi 18 mars a midi pour la construction d'un hangar a fournitures au Collège d'Agriculture de St-

Les plans et détails pourront être consultés à l'Office de l'Architecte Provincial, No. 261 Fort Street, Winnipeg. Les soumisisons doivent être accompagnées d'un chèque accepté d'un monsoumisison. Ce chèque sera confisq en faveur du Gouvernement Manito agréé refuserait de ratifier son contrat par écrit ou l'ayant fait, n'en 6 exécuterait pas tous les détails. Le ministère ne s'engage à accepter

W. H. MONTAGUE, Ministre des Travaux Publics. Winnipeg, ? mars 1914.

## LA POUDRE À LAVER GOLD DUST NETTOIE TOUT

Elle fait l'ouvrage plus à fond que le savon ou tout autre produit affecté au nettoyage - en deux fois moins de temps et avec la moitié moins d'ef-

· Faites que tout reluise à la maison, et facilitezvotre travail à l'aide de la poudre

GOLD **DUST** 



pour nettoyer tout ce qui se présente - le iinge et la vaisselle, les planchers et les portes, les pots et les chaudrons, les vitres et les boiseries.

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE BAYON, DE BORAX, DE SOUDE, D'AM MONIAQUE, DE NAPHTE, DE PÉTROLE ET D'AUTRES INGRÉDIENTS ÉTRANGERS, AVEC LA "GOLD DUST." ELLE PAIT TOUT L'OU-

VRAGE À ELLE SEULE

EMPLOIS VARIÉS

Lavage du linge et us in vaisseile, récurage des planchers, nettopage des boiseries, des présarts, de l'argenterie et des objets en ferblanc, polissage du curvre, nettovage du bain, des tuyaux, etc.,
adouclissement de l'eau et préparation du plus beau savon mon.

Préparée par THE N. & FAIRBANE COMPANY, Montréal-inbricants du "Savon Pairy."

Abonnez-vous au

## MANITOBA"

\$1.00 par année

FEUILLETON DU MANITOBA

# DEUX DE TROUVEES

GEORGE DE BOUCHERVILLE

gère pâleur passa sur son front, et

il répondit après un instant d'hési-

avant-hier soir, elle n'était pas

trop bien. Et changeant brusque-

ment de conversation, il continua

n'en reviens pas vraiment. M. de

St. Luc; vous dire combien je suis

heureux de vous revoir aujour-

d'hui hors de danger, plein de vie

et de santé, quoique vous avez l'air

un peu changé, n'est pas nécessai-

re. Notre amitié, formée et cimen-

tée dans des circonstances comme

celles sous lesquelles elle a com-

mencé, est trop profonde pour que

nous ayons besoin de protestations

mutuelles, afin d'y croire. Si vous

ouverte. Vous êtes plus riche, bien

vous êtes mon ami, je le sais, et

pas vous laisser partir sans vous re-

je vous suis bien obligé; M. Léo-

nard m'a apporté ce matin mille

dollars, qui me suffiront de reste

-Je ne vous presse pas, car je

-Non, Sir Arthur, je ne ferais

pas de cérémonies avec vous; mais

ne parlons plus de cela. Quand

-Qu'est-ce qui vous fait retar-

der votre départ? vous étiez si

pressé de vous rendre à New-York.

répondit Sir Arthur d'un air em-

barrassé: mais vous, racontez-moi

la victime de cette odieuse trame.

d'autant plus que je serais fort aise

d'avoir votre avis, sur ce qui serait

le mieux à faire dans les circons-

Pierre de St. Luc raconta com-

il fut conduit par la mère Coco à

l'habitation des champs, sa chûte

dans le cachot, le traitement qu'on

lui fit subir; ses hardes qu'on lui

enleva; le serpent à sonnettes

qu'on y jeta; la découverte que fit

Trim que le noyé n'était pas son

maître; ses soupçons, ses recher-

ches avec Tom; comment Trim

rencontra le Dr Rivard chez le ven-

deur de poisons et de serpents, et

comment Trim, après avoir ren-

contré la vieillé négresse Marie,

l'esclave du Dr Rivard, fit part de

ses soupçons à Tom; leurs recher-

la réception que leur fit les Coco-

Létard; la lutte de Trim et de Tom

avec les Coco; enfin sa délivrance.

ne, qu'en pensez-vous, Sir Arthur?

et de la méchanceté de ces mons-

tres; et d'après ce que vous m'avez

dit, je n'ai aucun doute que ces

Coco-Létard ne soient les instru-

ments de ce Pluchon, qui lui-mê-

-Que me conseillez-vous de fai-

-Voici ce que je ferais. D'a-

bord je ferais surveiller toutes les

démarches du docteur, et prendre

tous les renseignements possibles à

son égard. Je ferais déterrer M

Meunier, et voir si l'on découvri-

idée, et c'est pour cela que j'ai en-

-J'ai justement eu la même

-Ne m'avez-vous pas dit que ce

-Je les ferais parler; et par

peur, menaces, promesses ou autre-

ment, je tâcherais d'en obtenir tout

cria le capitaine en se levant et se

frottant les mains. Je veux les voir

dès aujourd'hui. Voulez-vous vo-

nir avec moi à l'habitation des

champs? Nous prendrons une voi-

-Avec le plus grand plaisir.

vait, accompagné de l'agent de po-

En ce moment M. Léonard arri-

-C'est une heureuse idée, s'é-

Pluchon était prisonnier avec les

rait aucune trace d epoison.

Coco-Létard?

ture fermée.

lice, André Lauriot.

re? Je n'ai pas de preuves positives

-Eh bien! continua le capitai-

-Je suis confondu de l'audace

ment, au débarquement du navire,

Je ne puis en revenir.

tances actuelles.

-Rien ... rien de particulier,

-Dans quelques jours.

pense bien que vous ne voudriez

pas faire de cérémonies avec moi.

jusqu'à ce que je puisse en avoir

jouir de votre fortune.

davantage.

partez-vous

l'ai pas vue depuis

No. 24

### (Suite)

Le capitaine jeta un coup-d'œi sur la jeune fille, dont la douce figure un peu pâle s'anima sous regard de Pierre, en s'entendan

de vous faire attendre encore quelques jours, avant de vous raconter

-Tu ne pourrais pas nous en dire un petit bout, tout petit; de tactement préservée par son sexe, depuis qu'elle lui fut spécialement léguée par notre première mère. -Excusez-moi pour le présent.

-Ah! Pierre. -Ah! monsieur Pierre, ajouta timidement Mathilde.

-11 m'est pénible de vous refuser, mais c'est impossible, absolument impossible pour le présent.

-Quand done ? -Peut-être ce soir pourrai-je vous en dire une partie.

-C'est bien, mon Pierre, répondit Mme Regnaud qui vit, à l'expression sérieuse du capitaine, qu'elle n'en obtiendrait rien pour le présent ; nous ne te pressons pas, car je sais que, si tu le pouvais, tu le ferais.

Le roulement d'une voiture qui s'arrêta devant la porte, mit fin à la conversation. Bientôt M. Léonard entra avec Sir Arthur Gosford, que le capitaine avait envoyé chercher. Sir Arthur, qui n'avait pas été prévenu par M. Léonard, demeura immobile d'étonnement en apercevant le capitaine. dernier ne put s'empêcher de sourire de la contenance de Sir Arthur.

-Donnez-moi done la main, Sir Arthur, n'ayez pas peur de me toucher, je ne suis pas un revenant, quoique vous ayiez assisté à mon enterrement hier.

-Qu'est-ce que tout cela veut dire, s'écria enfin Sir Arthur, qui avait eu peine à trouver la parole et qui n'avait osé en croire ses yeux; mais qu'est-ce que tout cela veut dire ?

-Ça veut dire, Sir Arthur, qu'hier vous me croyiez mort, et qu'aujourd'hui vous avez de la peine à croire que je ne le sois pas encore, lui dit le capitaine, en le prenant par la main et le conduisant dans sa chambre. Excusez-moi si j'ai pris la liberté de vous envoyer chercher, au lieu d'être allé vous voir moi-même. Vous allez bientôt en savoir la raison. Faites-moi le plaisir d'entrer. En attendant, M. Léonard voudra bien, dit-il en se tournant vers ce dernier, aller chercher un agent de police dans l'activité, l'intelligence et la discrétion duquel on puisse placer la plus grande confiance. \_Je vais tâcher de trouver le

ches, leur visite à l'habitation des vieux André Lauriot. champs; leur désappointement à -C'est justement l'homme qu'il

me faut.

Aussitôt que M. Léonard fut parti, le capitaine ferma la porte et prenant une chaise près de Sir Arthur, lui dit :

-Vous êtes surpris, Sir Arthur, et vous avez raison de l'être; mais il y en a bien d'autres qui le seront plus que vous! Il ne s'en est pas fallu grand'chose que je devinsse la vietime d'un infernal complot, monté, je n'en doute pas, dans le me n'était que l'agent du Dr Ribut de me priver de la succession vard. de mon vénéré bienfaiteur, M. Alphonse Meunier.

-Je n'ai pas besoin de vous dire | contre le docteur. mon étonnement, M. de St. Luc, vous le présumeriez assez si vous ne l'aviez pas lu sur ma figure. Mais je vous avoue, que je ne pouvas m'expliquer comment vous aviez pu vous noyer, et je n'avais aucun doute que vous n'étiez tombé victime de quelqu'assassinat. Mais comment vous êtes-vous

échappé?

C'est Trim, mon nègre, qui police, qui doit venir d'un instant m'a délivré des mains de mes à l'autre. bourreaux, qui à leur tour sont mes prisonniers; les chefs du complot m'échappent encore, du moins celui qui en était le chef et la tête, mais je suis sur la piste, et avant longtemps, j'espère, ce soir peutêtre, je l'aurai en ma puissance. Mais, Sir Arthur, pardonnez-moi ce qu'ils savent du complet. de vous retenir si longtemps, je vous avais envoyé chercher pour vous prier de vouloir bien vous charger de quelques lettres pour le Canada. Comme vous ne deviez rester que quelques jours à la Nouvelle-Orléans, je craignais que

vous de partissiez sans que je pusse vous voir. -Je devais partir ce matin, mais je suis force de rester ici enco-

re cuelques jours. -Je suis bien content, j'aurai occasion de vous voir encore.

-Bien certainement. -Et comment est mademoiselle Clarisse?

-Très bien, je vous remercie. -Et Miss Thornbull ? Sir Arthur baissa la vue, une l

toute épreuve. C'était jus-

qui lui étaient particuliers.

dant voici ce que je désire que vous fassiez pour moi. Connaissezvous le docteur Rivard? Très bien.

-Un nommé Pluchon, espèce

-Parfaitement. -C'est très bien. Vous ferez surveiller le docteur Rivard de ma nière à m'informer de ses moindres démarches. Il ne faut pas qu'il soit perdu de vue, nuit et

\_Je comprends. -Ainsi que ce Pluchon. -Très bien.

-Aussitôt que vous pourrez me faire parvenir quelques renseigne-ments, envoyez-les moi ou plutôt avez besoin de moi, si je puis vous être de quelque service, dites, je suis à vos ordres; si vous avez beapportez-les moi vous-même ici. Il est maintenant neuf heures, je soin d'argent, ma bourse vous est vous attendrai à onze. Voici une évasion? plus riche que moi, je le sais; mais vingtaine de dollars pour commencer. A propos j'oubliais une chose je sais aussi que, pour quelques importante. Vous avez connu M. jours au moins, vous ne pourrez Meunier? -Merci, merci, Sir Arthur;

-Qui est mort dernièrement ? -Oui. On soupconne qu'il a c'est pour cela que je ne voulais été empoisonné. Y aurait-il moyen de s'en assurer, sans donner l'évoir. Quant à vos offres d'argent, veil au docteur Rivard?

-Je pense. -Eh bien | partez; ne parlez pas de moi, n'épargnez aucune peine, et ne craignez rien pour les dé-

-Je ne suis pas inquiet là-dessus; je reviendrai à onze heures,ou si je ne peux venir, je vous écrirai un mot.-Bonjour, capitaine.

Aussitôt que l'agent de police fut sorti, le capitaine chargea M. Léonard d'aller lui chercher une eopie du testament de M. Meunier. -Maintenant, Sir Arthur, con-

tinua-t-il, nous monterons dans la voiture, et nous irons à l'habitation des champs. -Ne craignez-vous pas de vous

exposer à être reconnu donc comment vous avez failli être -Oh! non. La voiture est fermée, et d'ailleurs je me couvrirai de mon manteau, s'il est besoin. -Bien volontiers, Sir Arthur,

-Comme vous voudrez. Le capitaine et Sir Arthur monterent dans le cabriolet couvert qui les attendait à la porte, et après avoir donné au nègre Toinon, qui servait de postillon, l'ordre d'aller au Convent des Ursulines, les che- alentours de la prison étaient dévaux partirent au grand trot.

## CHAPITRE XXII

## UN COCHER IMPROVISÉ

Presque toute la partie inférieure de la Louisiane se trouve couverte de prairies flottantes, qui s'étendent à plus de 20 et 30 milles dans l'intérieur, en partant du golfe du Mexique. Ces prairies ont été formées par l'accumulation constante des joncs et de toutes espèces de plantes marines qui, se mêlant, s'enlaçant les unes dans les autres, et se trouvant cimentées par le dépôt limoneux des eaux du Mississipi, finirent par prendre de la consistance et de la solidité. Ces immenses gazons, poussés au gré des vagues comme des cageux de plantes aquatiques, flottèrent d'abord ça et là, quelques-uns allant se briser et se perdre dans le golfe du Mexique, quelques autres repoussés par la marée et les vents du sud, mon pouvoir. finirent par s'unir à la terre ferme. Leur agglomération continuelle finit par couvrir d'immenses étendues, et ces gazons offrent mainte- se. nant le spectacle d'immenses prairies flottantes qui s'étendent à perte de vue, entrecoupées d'innombrables bayous étroits, tortueux et profonds, qui tous vont se jeter dans le golfe du Mexique ou se perdre dans les lacs. Ces bayous sont les uns les autres, tellement qu'il est extrêmement dangereux de s'y je la verrai! hasarder. Si des bayous on veut sauter sur les gazons, on court risvoyé chercher un fameux agent de que de s'y enfoncer, ou du moins de se voir arrêter dans sa marche par mille bayous, qui à chaque pas sans répondre, et réfléchissant sur les coupent dans toutes les direc- ce qu'il devait faire,

Durant l'hiver, ces prairies sont remplies d'innombrables quantités d'oiseaux aquatiques et de gibier de toutes espèces.

Les jeunes gens souvent partent de la Nouvelle-Orléans pour faire la chasse et la pêche dans les lacs qui foisonnent de toutes sortes de poissons. Ordinairement ils se servent de guides, qui les conduisent | à tout braver pour te voir; et je te dans leurs pirogues, moyennant une raisonnable rétribution.

Zéphyr, se cacha dans les joncs qui monde! tu me connais, je suis bordent le Mississipi à l'endroit où homme à le faire. il s'était sans bruit laissé glisser presque toujours dans les affaires ne visite. Son premier soin en arri- se en toi, aies confiance en moi." difficiles, il savait déployer au be- vant, fut de chercher Edouard soin un tact et une finesse admira- Phaneuf, qu'il trouva chez lui, asbles, une patience inaltérable, une sis devant un bon seu de cheminée

que je l'irai chercher, car je vous attendais.

Phaneuf mit sur la table une vo- raisonnables. laille froide et un pot de café -Donne-moi un verre de rhum,

lui dit Cabrera; je me sens l'esto-Après le souper, Cabrera se pla-

ça debout devant la cheminée, les mains derrière le dos et le dos tourné au feu. -Maintenant, parlons d'affaires. D'abord où sont mes compagnons!

-Dans les cachots de la prison de l'Amirauté. -Il faut les délivrer.

-Impossible. -Impossible | morbleu | com ment ca? Rémi n'est-il plus le géolier

-Non. Il est mort. -Et qui est géolier maintenant? -Un maudit Yankee! farouche

et incorruptible. -C'est égal, faut essayer. Et comment s'est-on aperçu de mon

-Ils ne s'en sont aperçus qu'à la Nouelle-Orléans; ils ont mis toute la cale sens dessus-dessous pour vous chercher, mais ils ne vous ont pas trouvé, comme vous savez. Toute la police est à vos trousses et a votre signalement.

-La police est à mes trousses? Et le vieux Lauriot est-il encore dans la police? -Je crois que oui.

-Le vieux maudit connaît nos caches dans le lac de Baratria mais, c'est égal ! Donne-moi des hardes pour me changer. Tu vas me raser les cheveux et me prêter une perruque. J'ai des affaires à la Nouvelle-Orléans ; d'abord i veux délivrer mes camarades, s'i y a moyen; ensuite il y a une certaine Miss Sara Thornbull qui m'appartient. A propos peux-tu me dire où loge ce monsieur Anglais qui était passager à bord du Zephyr ? -Je crois qu'il loge à l'hôtel St.

-C'est bon. Maintenant tes har-

des et ta perruque. Aussitôt que Cabrera eut changé ses habits et arrangé sa perruque, il sortit avec Edouard Phaneuf, armés tous les deux d'une paire de pistolets et d'un poignard. Ils dirigèrent leurs pas vers la prison, où étaient enfermés les pirates.

La nuit était alors tombée et les serts. Cabrera imita les abovements d'un chien, signal qu'il répéta à trois reprises. Son signal n'eut point de réponse. Après cinq à six minutes d'attente, il fit entendre un sifflement aigu et perçant et écouta. Point de réponse.

-Ils sont dans les cachots intérieurs, je pense, dit-il tout bas a Phaneuf.

—Je le pense aussi.

-N'y aurait-il aucun moyen de communiquer avec eux? -Je ne uense pas; à moins que ce ne soit en présence de quelqu'un

des gardiens, et avec l'expresse permission du géolier. -Malédiction | Il n'y a donc

pas moyen de faciliter leur éva-

-Je ne crois pas.

-Aucun? -Aucun; ils sont aux fers.

-Mille tonnerres! C'est égal, verrai; et si je ne réussis pas, tu seras témoin que j'ai fait tout en

Cabrera encore une fois répéta son premier signal, et encore une fois il attendit en vain une répon-

-Partons, dit-il, je veux aller à l'hôtel St. Charles.

-A l'hôtel St. Charles, mais vous courez le risque de vous faire reconnaître

-On peut peut-être me recon naître, mais me prendre c'est une de véritables dédales, se croisant autre chose. Il faut absolument que je voie Miss Sara Thornbull;

> -Ecrivez-lui un mot et je le lui porterai; mais, je vous en prie, ne vous exposez pas, mon général. Cabrera marcha quelque temps

-Tu as raison, dit-il, retournons chez toi; je lui écrirai.

Quand il fut arrivé, il prit une feuille de papier et écrivit: "Sara, tu dois me maudire, moi

un pirate, moi un monstre! Mais je t'aime, et je veux te voir, quand je devrais mourir après! Exposé à être pris et pendu, traqué par toute la police de la ville, je suis décidé verrai, quand je devrais aller moimême, en plein jour, te trouver à Cabrera, après s'être échappé du ton hôtel, en présence de tout le

"Ce soir à six heures je t'atten-André Lauriot était un de ces dans le fleuve. Il y demeura toute drai sur la place Lafayette. Viens-y vieux limiers exercé au métier par la journée. Quand la nuit fut ve- si tu ne veux pas que je commetvingt ans de service; il n'y avait | nue, il se rendit à la Nouvelle-Or- te une folie.—Sara, je me livre à pas de brigand qu'il ne connût de léans, où il ne manquait pas d'a- toi, et tu peux me livrer aux autofait ou de réputation. Employé mis et où il avait déjà fai plus d'u- rités si tu veux; mais j'ai confian-"ANTONIO."

(A suivre)

Provisions

Viandes Fraiches et Salées aux plus BAS PRIX.

duits de la ferme à des prix

25 Ave. Provencher Tel. Main 3321

> G. A. MAHER, Gerant.

pour tout le district dans le Manitoba. la Saskatchewan et l'Alberta où nous robustes variétés qui ont fait leurs preuves dans toutes les stations de

Pommes sures hybrides; Cerises Compass; prunes Chickasaw; petits Fruits; Patates; Plantes Abris. Les plus fortes commissions payées. Boite échantillons donné gratia, Territoire réservé. Ecrivez pour les

STONE AND WELLINGTON, Fonthill Nurseries Turopto, Untario



tique. Méflezvous des imitations vendues d'après mérites du

Le

vérita-

ble et

seul

Authen

MINARD MINARD'S

LINIMENT

COLTD

## Rue Dumoulin, St-Boniface

M. J. LALIBERTE, forgeron de première classe, ayant fai

l'acquisition de la boutique de M. L. Laurendeau, sollicite le patronage du public. Ferrage de chevaux: une spécialité.

J. Laliberte

### Chance Voici Votre Messieups

Salaires gagnés pendant que vous apprenez le métier de barbier au Collège Moler. Nous enseignens le métier de coiffeur complètement en l'espace de deux mois. Emplois procurés une fois le cours terminé où vous êtes capable de vous établir à votre propre compte. Nous connaissons des centaines de places. Demandes extraordinaire de barbiers Moler possédant leurs diplomes. Méfiez-vous des soidisant imitateurs. Demandez-nous ou écrivez-nous pour un magnifique catalogue gratis. Voyez le nom Moler, coin King et Pacific Ave., Winnipeg, ou succursales 1709 Broad St., Regina, et 239 Simpson St., Fort William, Ont.

## O. ROY Proprietaire

Le meilleur Hotel Canadien de Winnipeg. Les personnes de langue française sont sures de trouver chez nous d'excellentes chambres, une cuisine parfaite et un service irréprochable:

\$1.50 par jour Phone Garry 572. 115 Rue Adelaide OMNIBUS GRATUIT A TOUS ES TRAINS

### M.GRYMOY?33%') NTAINE 51 AVENUE PROVENCHER TELEPHONE MAIN 4930

ENTREPRISE D'ELECTRICITE

Fournitures d'Apparei s'et Installation tel es que: Poèles Electriques, Moul ns Laver. Fers & Repa-ser, Ventilateurs

Lampes Tungsten. Estimations fournies sur application

## Hommes Demandes

Des hommes sont demandés pour

apprendre à inspecter, conduire et même reconstruire des automobiles et des tracteurs à gaz. Les élèves travaillent en petit groupes sous la surveillance d'instructeurs experts et apprennent à conduire à travers les rues de la cité Apprenez non pas la théorie grâce à des manuels spéciaux, mais la pratique en travaillant vous-mêmes. Nous garantissons absolument que nous porte quel examen du gouvernement School of Trades and Arts, 477 rue Main, Winnipeg.

# "Gevaert Deniset

## IMMEUBLES

Nous achetons tous les pro- 88 AVENUE PROVENCHER Téléphone Main 2854

SAINT-BONIFACE

Un appartement de trois chambre, à partir du 1er Avril prochain et un autre de deux chambres pouvant être occupé de suite, dans le Block Gevaert & Deniset, Ave. Provencher à coté de la poste. Chauffage, éclairage, eau chaude et froide.

PHONE MAIN 2854

BOITES DE POSTE 9 et 26

CAPITAL AUTORISE \$250,000 00 Entreprise generale de Constructions au comptant et a termes.

THEODORE BOXTABL, MARCEL DELERUW

PROSPER GEVAERT, Président, Assistant Gérant

OFFICE: 88 AVENUE PROVENCHER,

FRANCOIS DENISET. Vice-Président, Gérant Général

SAINT-BONIFACE, MAN.

HUBERT DUYVEJONCK, Secrétaire-Tresorier Dérecteur

Correspondance en Francais

Je m'occupe tout particulièrement de la clientèle française et je veille surtout à L'INSPECTION

des cautions au Gouvernement et je suis licencié pour faire le commerce des grains.

et au déchargement du grain qui m'est consigné. J'ai fourni

## Je vous obtiendrai le plus haut prix Thomas

BUREAU : 800 GRAIN EXCHANGE

BOITE DE POSTE 518 WINNIPEG

## Grand Trunk Pacific

Le Grand Tronc pacific avec ses wagons dortoirs et ses voitures de luxe, conduirs des points extrêmes de l'Ouest Canadien aux quais de l'Atlantique, en transbordement avec les navires pour les vieux pays.

## EST CANADIEN

Voyagez par le Grand Tronc Pacific et embranchementa et visitez St Paul, Minneapolis, Chicago et les villes de l'Est. Tickets a prix Reduits

Le Grand Trone Pacific a le meilleur équipement et les meilleures voies

dans l'Ouest Canadien. - Dortoirs, restaurants et voitures éclairés à l'electricité TICKETS DE NAVIRES POUR TOUTES LES LIGNES Tarifs-billets réservés et toutes informations de tout a-



Sabourin, Cusson Agencies Ltd. St-Boniface, Man.

LUMBER Co. Limited. Ave. Provencher entre le pont Mention de la Seine et le C. N. R

Telephones Main 2625 | 2626 FABRICANTS DE Portes et Chassis, Cadres, Moulures, Bois Tournes. Toutes sortes d'ornements

### tions interieures et extérieures Bancs d'Eglise, etc., etc. MARCHANDS DE

Toutes espèces de matériaux de construc tion. Bois de sclage, latt s, lattes métal à ques, pierre pour fendations, pierre concassee, chaux, cincut, sable, gravier, papier à bâtisse et à couvertures, materiaux pour enduits, ferronnerie pour bâtisses, clous, vitres. Enfin tout ce qui entre dans la construction d'une bâtisse.

Carrière de gravier à Bird's Hill, Man. Carrière de sable à Ste-Anne. Man.

WINNIPEG MAN.

Est que la bière enregistrée de Drewry

Digne de

est bonne pour la santé Elle est faite avec une eau pure, de drèche et de houblon, pas de sédiment

DEMANDEZ-LA DRIWRY

## LE PAYSAN DE FRANCE meurées fidèles à la foi : c'est plus beau que tous les musées de l'Euro-

On a fait, du paysan, beaucoup de portraits non ressemblants, et cela ne date pas d'hier. On a exagéré ses défauts, car il en a. Je voudrais essayer de montrer, non pas le modèle purement idéal de cette grande famille française, nais le type supérieur qui a été realisé dans de nombreuses provinces. Et je connais encore, Dieu merci, des hommes qui ressem-blent à celui que je vais peindre. Je ne considérerai que le laboureur des terres fortes, celui qui tenait la charrue, faisait ses semailles et récoltait son froment.

Il avait une vie rude, toute de vigilance et de lutte contre l'innombrable ennemi de son bien; il en gémissait et l'aimait tout ensemble, et, s'il s'enrichissait, il voulait rester pauvre de maison et pauvre de vêtement, pour augmenter seulement le nombre de ses bœufs ou celui de ses champs. Il avait l'esprit lent, mais tout à fait solide, judicieux, hardi dans la riposte, et instruit dans les deux choses nécessaires: les éternelles et celles connues des cultivateurs canade son état. Il n'était point servi- diens. le, parce qu'il avait une conscience: mais il avait le respect de la hiérarchie, étant prince lui-même dans sa famille et dans sa ferme. réponse. Quelqu'un lui disait:

vos terres au laboratoire, pour les gras. Leurs défauts principaux faire analyser. -Il n'y a pas besoin, monsieur,

elles parlent toutes seules. Pour lui, en effet, elles parlaient; il les comprenait; il avait même, obscurément et certainement, une idée de la beauté de la campagne. Surtout, le paysan avait l'intelligence traditionnelle de la foi. C'est de son sang, mille fois baptisé, que

gnes de cette bonne maison d'où preuve historique de ce fait. vous sortez, la famille paysanne Les premières importations de ancienne, la plus solide, la plus vaches Ayrshires au Canada ont tendre, la plus laborieuse, la plus eu lieu entre 1820 et 1830. Assez heureuse, parce qu'elle était chré-tienne dans les moelles. Dévelop-bientôt la place à laquelle elle avait pez-vous dans le sens de vos origi- droit, grâce à la formation de sones. Et, si vous doutiez de votre ciétés d'élevage, à l'organisation de noblesse, venez voir ce qui nous concours laitiers et de Livres d'or.

ailleurs.

ia maison.

de l'Académie française.

## L'Industrie Laitiere

Extrait de l'ouvrage de M. Grisdale

DEUXIEME PARTIE

RACES DE VACHES LAITIÈRES

On ne s'attend pas à trouver, dans un bulletin aussi limité que celui-ci, l'historique complet ni la description détaillée des quelques races laitières que nous venons de mentionner, sans parler des antres races qui se recommandent comme productrices économiques de lait. Mais nous nous exposerions peut-être à des critiques encore plus vives en ne faisant aucune remarque à leur sujet; nous donnons donc ici quelques notes sommaires sur l'origine, l'aspect, et les aptitudes spéciales des principales races

LA RACE AYBSHIRE

La race Ayrshire est une des Vis-à-vis de celui qu'il appelait principales variétés de vaches laicouvent "notre maître," son indé- tières de l'Amérique. Ce sont des pendance était grande, et il savait bêtes de taille moyenne, à robe tala montrer, mais entre eux l'amitié chetée de rouge, ou brune et blann'était pas rare. S'il acceptait un che. Douées d'une très grande vimenu cadeau, il remerciait, la se- talité, de tempérament nerveux. maine suivante, avec une couple elles répondent rapidement à la de poulets, une motte de beurre ou bonne alimentation. Très rustiune oie grasse. Il ne changeait ques également, elles conviennent guère de ferme et demeurait sur le fort bien pour les pâturages accimême sol, entre les mêmes haies, dentés et les maigres herbages. Eldevant le même horizon. J'ai en- les donnent une assez bonne quanten lu un de ces anciens faire cette | tité de lait, de qualité moyenne. Une production ordinaire, en neuf Eh! maître Thibault, vous de ou dix mois, est de 8,000 livres de vriez envoyer un échantillon de lait contenant de 31/2 à 4 p.c. de sont une tendance à l'engraissement, qui se manifeste dans un assez grand nombre d'animaux, et la petitesse des trayons, défaut très commun et assez grave.

Comme son nom l'indique la vache Ayrshire est originaire d'Ecosse. L'agriculture, dans la partie sud-ouest de ce pays, était dans un état de profonde dépression à la sont sortis et que sortent encore les fin du dix-huitième siècle. D'après prêtres de nos paroisses, et nos re- un historien de cette période on ne ligieuses, qui ne sont autre chose semait alors aucune récelte, et les que la glorification du paysan par bestiaux n'avaient d'autr nourri-Dieu lui-même. Cet homme mou- ture que l'herbe des marais et des rait en paix, laissant à quelqu'un terres incultes. Dans de telles cirde ses fils le plus beau des métiers, constances ils mouraient de faim celui qui dépend le moins des hom- en hiver, et c'est à peine s'ils poumes, le soin et l'amour de la ter- vaient "se lever sur leurs pattes au re que le feu ne dévore pas, de la printemps." Telles sont les conditerre qui n'a pas de grèves, et où tions dans lesquelles la forte race il y a plus de sujets de pensées que Ayrshire a pris naissance. On les livres n'en ont dits depuis le peut croire que les animaux les commencement du monde. Ce plus vigoureux seuls ont survécu paysan-là, je le répète, je l'ai con- et leur rusticité native ne semble nu, je le connais. Et, récemment, avoir été que peu altérée par les écrivant sur l'album d'un Cana- croisements auxquels l'espèce a été dien français, je traçais ces lignes: soumise. On suppose que ces bes-"Frères canadiens, nés du sang tiaux indigènes ont été croisés avec des provinces que je connais bien, des bestiaux importés Teeswater ou Anjou, Maine, Vendée, Norman-Durham, et avec des Alderneys ou die, Bretagne ou Poitou, restez di- Jerseys, mais il n'existe pas de

en reste, dans les campagnes de-Le nombre d'animaux importés

lecteurs du dehors de

Montreal

FAITES VENIR UN

CATALOGUE

De Scroggie

publié. Il met ce giganterque magasin de Scroggie

votre porte. Il vous permet de choisir de la mar-

chandise dans ce catalogue dans votre maison et de

vous la livrer de la façon la plus rapide possible, et

à des prix plus bas que vous pourriez payer partout

contient des occasions dans tous les vêtements pour

hommes, femmes et enfants. Tout ce qu'il faut pour

C'est le seul catalogue general complet qui

soit publie en français au Canada

ne faites pas venir un exemplaire de ce catalogue. Il vous

épargnera de l'argent. Faites en venir un aujourd'hui

Vous manquerez quelques occasions de valeur si vous

Le catalogue de printemps et d'été de Scroggie

C'est le plus important livre d'occasions jamais

Soulfrit beaucoup jusqu'à ce qu'il prit "Fruit-a-tives"



J. A. CORRIVEAU Drysdale, Ont., 45 juin 1913

"Je tiens un magasin général à l'adres-se ci-dessus et en raison du grand blen que j'al retiré de "Fruit-a-tives" je les recommande ardemment à mes clients. Elles me furent d'un grand bienfait, le puis vous le dire car depuis à peu près deux ans, j'étais alité. J'avais des vo-n.issements et des douleurs terribles à

la base du crane. Les douleurs me rendaient presque fou. Les médecins craignalent que ca tourne en inflammation du cerveau mais je pris "Fruit-a-tives" assidument jusqu'à ce que je fusse gué-ri. J'ai gagné quinze livres depuis que je prends Fruit-a-tives et je crois véri-tal lement qu'elles m'ont sauvé d'une maladia désastreuse."

rhumatisme et autres maladies dues au mauvais état du sang, "Fruit-a-tives" est 50c la botte, 6 pour \$2.50, botte d'essai 25c. Chez tous les marchands on envoyées sur réception du prix par Fruit-a-lives Limited, Ottawa.

d'Ecosse va toujours en augmentant tous les ans.

RACE HOLLANDAISE À BANDE BLANCHE (DUTCH BELTED)

Il ne s'élève que très peu de bestiaux de cette variété au Canada. La formation de cette race a été très lente, mais comme le but principal de la sélection a été de fixer la large bande autour du corps, les résultats de siècles de travail sont loin d'être satisfaisants au point de vue laitier. On peut les considérer comme une variété d'ornement plutôt que d'utilité.

RACE CANADIENNE

La race Canadienne s'impose l'attention comme race rustique et "débrouillarde." La vache est assez petite; elle ne pese guère que de 700 à 900 livres. Le taureau pese environ 1,000 livres. La conformation générale est quelque peu grosière, anguleuse; la vache présente toujours la forme d'un coin. La robe est de couleur noire ou d'un brun noir. Comme productrice de lait, elle ressemble à la Jersey mais elle n'égale pas tout à fait cette race au point de vue de la quantité ou de la qualité de lait produit. Une moyenne de 6,500 livres de lait contenant un peu plus de 4 p.c. de gras de beurre est à peu près la produtcion régulière de la race. On croit que les premiers sujets de cette race sont venus de Normandie ou de Bretagne avec les premiers colons français au 17e siècle. Ils ont acquis leur rusticité au cours de longues années de vie pénible, avec les premiers colons; d'autre part la sélection leur a permis de produire malgré des rations faibles et légères.

(A suivre)

IN THE MATTER OF THE ESTATE OF NAPOLEON BARRON, Senior, DECEASED.

NOTICE is hereby given, pursuant to the provisions of the Manitoba Trustees Act, that all creditors and all persons having claims against the estate of the said Napoleon Barron, Senior, Deceased, who died at the Post Office of Pigeon Lake, in the Province of Manitoba on or about the Fourth day of October, A.D., 1913 and administration with will annexed of whose estate was granted to the Trustee Company of Winnipeg, Limited, by the Surrogate Court of St. Boniface, for the Province of Manitoba are hereby required to send by post prepaid or delivered to the said Trustee Company of Winnipeg, Limited at Winnipeg, in Manitoba, on or before the twentyfirst day of April, A.D., 1914, their Christian and Surname, addresses and lescriptions, with full particulars in writing of their claims and statements of their accounts, and the nature of the security, if any, held by them, duly verified by Statutory Declaration; and take notice that after the said Twenty-first day of April, A.D., 1914, the said Trustee Company of Winnipeg, Limited, will proceed to administer the assets of the said deceased among the praties entitled thereto having regard only to the claims of which they shall then have notice; and that they will not be liable for the said assets or any part thereof so distributed, to any person or persons of whose name notice shall not have been duly received by them at the time of such distribution.

Dated at Winnipeg, this Eleventh day of March, A.D. 1914. THE TRUSTEE COMPANY OF WIN-NIPEG, LIMITED,

Administrators with Will Annexed. Per DUBUC & MONDOR. Solicitors

CAPITAL AUTORISE .... \$4,000,000 CAPITAL PAYE .... 4,000,000 FONDS DE RESERVE .... 3,625,000

M. J. VARLANCO DE, Président. Hox. F. L. BEIQUE, C. R., Vice-Prés.

A. Turcotte, Ecr., E. H. Lemay, Ecr., Hou. J. M. Wilson. A. A. Larocque, Ecr., A. W. Bonner, Ecr., Beaudry Leman. Gérant-Général.

F. G. Leduc, Gérant. Yvon Lamarre, Inspecteur.

BUREAU PRINCIPAL MONTREAL BUREAUX DE QUARTIERS MONTREAL :

Ayiwin (coin Ontario.)
Atwater (Coin St. Jacques.)
Centre (272 rue Ste. Catherine Est). Delorimier (Coin Mont-Royal.)

Mont-Royal (Coin St. Denis.) Mont Royal et DeLanaudière. Notre-Dame de Grâces. Rue Notre-Dame Quest, Papineau (Coin Boul. Rosemont.) Pointe-aux-Trembles. Pointe Saint-Charles. Rue Ste. Catherine-Est.

MONTREAL: Longue-Pointe. St. Denis (696 St. Denis.) St. Edouard.

St. Henri. Ste. Marie (Coin Fullum et Ontario.) St. Viateur (Coin Ave. du Parc.) St. Zotique (3108 Blvd. St. Laurent.)

Villeray. Ville St. Louis.

Ville Emard.

MONTREAL: Viauville.

Verdun, près Montréal, Outremont.

SUCCURSALES Apple Hill, Ont. Beauharnois, Que. Berthierville, P.Q. Cartierville, Que. Chambly, Que. Edmonton, Alberta, Farnham, Que. Fournier, Ontario. Hawkesbury, Ontario. Joliette, P.Q. Lachine, P.Q. Lanoraie, Que. Laprairie, P.Q. L'Assomption, P.Q. L'Orignal, Ont. Longueuil, P.Q. Louiseville, P.Q. Maxville, Ontario.

Marieville, P.Q. Mont Laurier, P.Q. Notre-Dame, Trois-Rivières, Que. Pointe Claire, P.Q. Prince Albert, Sask. Québec, P.Q. St. Albert, Alberta.

Saint-Boniface, Man. St. Clet, P.Q. St. Cuthbert, Que. Ste. Geneviève, Que. St. Hyacinthe, P.Q. St. Ignace de Loyola,, Que. Ste. Julienne, Que. Ste. Justine de Newton, Que.

St. Jacques l'Achigan, P.Q. St. Jérôme, P.Q. St. Justin, Que. St. Lambert, P.Q. St. Laurent, Que. St. Léon, Que.

St. Paul des Métis, Alberta. St. Paul l'Ermite, P.Q. St. Paul d'Abbottsford, P.Q. St. Pie de Bagot, P.Q. St. Pierre, Manitoba, St. Roch de Québec, Que. St. Valérien, Que.

Sorel, P.Q. Sherbrooke, P.Q. Trois-Rivières, P.Q. Valleyfield, P.Q. Vanleek, Ont. Winnipeg, Manitoba.

Département d'Epargne-Intérêt au taux de 3 p.c. par an accordé sur dépôts d'épargne.

Emet-Des "Lettres de Crédit Circulaires" pour les voyageurs payables dans toutes les parties du monde. Achete-Traites en argent et billets de banques des pays étrangers. Vend-Des chèques sur les principa-

les villes du monde. Agents en Angleterre-"The Clydesdale Bank Ltd.; Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte.

Agents en France—Crédit Lyonnais, Comptoir National d'Escompte de Paris, Société Générale, Crédit Industriel et Commercial.

E. BELAIR, Gérant. Succursate de Winnipeg. J. H. N. LEVEILLE, Gérant Succursale de St-Boniface.

Le plus beau Théâtre du Canada Phone Garry 2520

> CETTE SEMAINE Matinée Samedi

LA COMEDIE MUSICALE The Quaker Girl

VICTOR MORLEY Soirs, \$2.00 à 25c.; Mats., \$1.50 à 25c

SEMAINE DU 23 MARS McIntyre & Heath

COMÉDIE MUSICALE Ham Tree

Sieges en verte Vendredi SEMAINE DU 30 MARS

Matinées Mercredi et Samedi En vente à notre Etal. Rue King

> Gibson-Gage & Co. 68-70 Avc. PROVENCHER Saint-Boniface

# Les PILULES MORO

digestif chez les hommes.

Les hommes sujets constamment à des migraines, à des éblouissements qui les empêchent de se livrer à un travail suivi, ont inévitablement quelque chose de dérangé du côté de l'estomac, il faut y veiller si on veut éviter les accidents.

L'estomac digère mal la nourriture qu'il reçoit La nourriture mal digérée se putréfie, donne naissance à des gaz, cause des nausées, des aigreurs, des renvois. Les gaz dilatés dans l'estomac compriment le coeur et font quelquesois penser qu'on a une maladie de coeur Le sang se charge de toxines qui causent les migraines, les éblouissements, absolument comme les émanations du charbon asphyxient ceux qui en sont les victimes.

Pour guérir ces malaises, il faut simplement aider l'estomac à accomplir son travail, il faut le purifier. Pour guérir se mal d'estomac, le remède nécessaire n'est donc pas un ferment digestif, mais b.en un tonique. La science médicale ne produit r.en de comparable aux effets des Pilules Moro qui, en fortifiant le sang et les nerfs, reconfortent l'estomac et activent les sucs gastriques.

Compagnie Médicale Moro, Montréal.

Messieurs.

"Je ne saurais trop vous remercier pour la merveilleuse guérison que je dois aux Pilules Moro. Ces excellentes pilules ont fait disparaître des les causes. Je me livre à un travail très violent, perdais de cette façon. tête me tournait et je croyais que j'allais m'éva-nouir. C'était à la fois de la faiblesse et de la tre traitement a apportés à ma santé.



M. E. LECOMTE, Oxford Fairhaven, Mass.

malaises inquiétants qui me rendaient la vie très mon déjeuner. Il me fallait alors rentrer chez moi panible et menaçaient d'abréger mon existence, et attendre que mon estomac se rétablit. C'est ind'autant plus que je ne pouvais pas en discerner calculable le nombre de journées de travail que je

qui demande toute ma liberté d'esprit, et il m'était Sur la foi des témoignages de guérison par les impossible, dans les conditions où je me trouvais, Pilules Moro, que publiaient les journaux, je me avec des migraines et des névralgies constantes, décidai à prendre ce remède que l'on me disait si de rien faire de convenable ni de suivi. Lorsque je sortais de chez moi pour me rendre à mon travail, je me sentais, en pleine rue, saisi tout à coup d'éblouissements et de vertiges et il fallait alors m'arrêter et faire un effort énergique pour reprendre mon aplomb. Quelquefois, en marchant, je sentais que le poids du corps m'entraînait invinciblement de côté, il m'était impossible de marcher droit et je craignais de tomber du trottoir. La tête me tournait et je croyais que s'allais m'était comment vous remercier des hienfaits que ses sis comment vous remercier des hie

mauvaise d'gestion. Aussitôt que je me trouvais Je vous recommande de tous les côtés aux perau grand air, après avoir pris mon déjeuner du sonnes atteintes de maladies d'estomac, afin qu'elmatin, j'étais pris de crachements qui ne finis-les s'adressent à vous et que vous les sauviez! saient plus, au point que je sentais mon coeur se Recevez l'assurance de ma reconnaissance."lever et que je craignais d'être obligé de restituer EUGENE LECOMTE, Oxford Fairhaven, Mass.

CONSULTATIONS GRATUITES par les Médecins de la Compagnie Médicale Moro, tous les jours, excepté le dimanche, de 9 heures du matinà 8 heures du soir, les mardi et samedi, et jusqu'à ó heures les autres jours.

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons aussi par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c pour une boîte, \$2.50 pour six boites. Toutes les lettres doivent être adres sées: COMPAGNIE MEDICALE MORO, 272 rue Saint-Denis, Montréal.

Les Pilules Moro som une spécialité pour les hommes.

Phone Garry 2267 Prompte livraison dans toutes les parties de la ville et à Saint-Boniface.

## Red Seal Liquor Store

Une attention spéciale au commerce

de famille. JOS. COUTURE, Propriétaire 562 Rue Main Winnipeg

PAIN PARFAIT L'excellence du "CANADA BREAD"

ne change jamais Fabriqué de la façon la plus parfaite toujours le même Un pain de première classe Riche en saveur Joli comme forme Absolument pur

Fabriqué dans une boulangerie des plus modernes avec les machineries les plus récentes sous les soins de boulangers experts

Le prix du CANADA BREAD est le même que celui du pain ordinaire

Reclamez toujours CANADA BREAD 5 cents le Pain

## A VOUS QUI POUVEZ VOUS SERVIR DE rantie. BOEUF PAR QUARTIER

Nous avons un lot de bœuf gelé de premier choix et vous ou un gros ou un moyen quar-Platre chandise certainement. N'oubliez pas cette particularité. Quartier de derriere

La livre..... 13C Quartier de devant La livre...... 102C

Phone Main 5335

## J. C. BACUEZ & CIE

BURJE AUX:

Chambre 201, Bloc Somerset Ave. du Portage Winnipeg TELEPHONE MAIN 624

> 112 Rue Aulneau Saint-Boniface

TELEPHONE: MAIN 3819 Magnifique terre, & Section toute en clture

a echanger pour Maison ou Lots à Winnipeg, Boniface ou environs. ASSURANCES: Incendie, Vie, Accidents Grele,

Bétail, Responsabilité, etc. ARGENT A PRETER

N'oubliez pas que l'imprimerie du MA-Phone Sherbrooke, 2013 NITOBA est outillée pour faire toutes sortes de travaux d'impressions. Satisfaction ga-

## Pour Muraille LATTES

A L'EPREUVE DU FEU Les marques l'impire constituent une marchandise spéciale et sont les meilleurs plâtres brevetés qui soient sur le marché. Nos lattes EMPIRE remplacent avantageusement

les lattes en bois et retardent considérablement le feu MANUFACTURES SEULEMENT PAR MANITOBAGYPSUM CO. Ltd., Winnipeg, Man.

W. H. Scroggie Limited MONTREAL

-il est GRATIS sur demande. Adressez:

Comme un lys, ouvert au matin, Cueilli par une main pieuse Va reposer, (heureux destin) Dana l'église mystérieuse Et devant toi, ma bonne mère. Ouvert comme un pur encensoir Répand son parfum éphémère Pendant tout le jour jusqu'au soir, Que j'aime devant toi répandre ma prière.

Son calice de pur argent Garde l'or de son étamine Et, poussière de diamant La sève y monte en brume fine Et la fleur reste veloutée Devant toi tout le long du jour. Par pur effet de ta bonté En y versant ton pur amour Fais monter à mon coeur l'or de la Charité.

La fleur est là devant l'autel Sa tige baignant dans l'eau pure, On dirait ce lys immortel Tant il conserve sa verdure L'eau fait monter jusqu'à la fleur La sève en toute sa richesse Et lui conserve sa couleur Et son parfum plein de finesse: Fais monter, o mère, à mon coeur La grâce du bon Dieu qui soutient ma faiblesse.

Le lys nacré mourra demain Devant l'image de ma mère; Peut-être sa divine main, Recueillant la goute dernière De sève de la pauvre fleur, La prendra comme une prière Et la gardera dans son coeur Pour la jeter dans la balance Quand j'irai devant mon Sauveur Pour entendre, tremlant, la divine sentence.

J.M. A. JOLYS. Hong-Kong, 22 avril 1910.

Jetez un coup d'æil indiscret

dans la chambre de ce grave per-

sonnage qui saute à bas du lit.

Vous le voyez d'abord, planté de-

vant son armoire à glace, puis tout

à coup lever alternativement les

jambes, le jarret tendu, la pointe

du pied en avant. Vous le voyez

ensuite se coucher sur le dos, les

bras étendus derrière la tête, puis

relever le buste une douzaine de

fois. Vous croyez que ce monsieur

tombe en enfance? Pas du tout: il

les poitrinaires romantiques, blon-

nos jeunes gens? C'est bien simple.

Quatre-vingts pour cent rêvent au

ghèse, et à la jambe musclée de

l'Hercule au Cerf, du musée de

athlètes s'en vont, muscles au vent.

Il se trouve aussi dans les établisse-

ments universitaires, si l'on en

Qui donc osait dire que la race

dégénérait? Les chiffres obtenus

par M. Kimpflin sont sensiblement

supérieurs à ceux que l'on admet-

tait communément jusqu'ici: l'ex-

cédent moyen est de onze centimè-

tres pour la taille, 6 kilogrammes

pour le poids et six centimètres

Aussi, comme tout savant qui se

respecte, M. Kimpflin a rédigé le

nouveau canon de la croissance

normale. Désormais, on ne pous-

sera plus "à la diable," mais ma-

Un enfant qui croît normale-

1. Le rapport du poids au péri-

2. Le rapport du poids à la taille

3. Le rapport de la taille au pé-

4. Le rapport du poids au pro-

Vous désirez savoir, pères de fa-

mille, si vos enfants se dévelop-

pent harmonieusement? Rien n'est

plus facile: reportez-vous aux chif-

Et maintenant, toute plaisante-

rie mise à part, et toute proportion

dit: "Ce que j'aime surtout dans

Nul n'osera douter de la parole

rimètre thoracique est constant et

croît de onze à seize ans, comme la

suite des nombres 1, 3, 5, 7, 9.

thoracique, varie de 3, 6 à 4.

ment, dit M. Kimpflin, obéit aux

mètre thoracique croît, de onze à

seize ans, comme la suite des nom-

thèmatiquement.

formules suivantes:

bres, 1, 3, 5, 6, 8.

fres ci-dessus.

pour la circonférence thoracique.

collège de Normandie.

Palerme.

## Belle Oeuvre Musicale d'un Compositeur Montrealais

Une œuvre musicale considérable, dont le compositeur n'est autre que M. Guillaume Couture, maitre de chapelle à la cathédrale catholique de Montréal, et doyen des professeurs de chant dans la métropole, est en voie d'impression, à Paris. Et l'on dit que bientôt le fait de la gymnastique suédoise. public aura l'avantage d'applaudir l'œuvre du distingué musicien.

"Jean le Précurseur," tei est le titre de l'oratorio. Il y a trois ou quatre ans, M. l'abbé Lebel, frère de M. Edouard Lebel, le ténor montréalais bien connu, fut prié par MgrBruchési de recueillir dans les livres saints tout ce qui concernait saint Jean-Baptiste. M. l'abbé s'acquitta de cette tâche. Il ne devait pas en avoir le couronnement, puisqu'il mourut il y a une couple d'années. Les notes étaient cependant complètes.

M. Couture les reçut et pria notre délicat poète Albert Lozeau, de les rythmer. Ce travail terminé, le musicien se mit à l'œuvre. Le sujet, très touchant, ne pouvait manquer de plaire au savant maître, et l'inspiration jaillit claire et belle. Au bout de trois ans et demi le travail était fini et M. Couture l'envoyait à Paris, afin de le faire examiner par l'éminent compositeur Théodore Dubois, ancien directeur du Conservatoire. Dubois lut attentivement la partition, la trouva magnifique et écrivit une lettre pleine d'éloges à notre compositeur canadien.

L'œuvre est divisée en trois parties. Elle comporte des soli et des chœurs. Elle nécessitera cinq solistes et un fort orchestre.

Il y a quelque temps, un comité se forma dans le but de préparer le grand concert qui aura lieu à Montréal cette année probablement, si les copies reviennent assez tôt de Paris. Le comité a rencontré l'Association Saint-Jean-Baptiste et lui a demandé son patronage, car il serait question que ce concert eût lieu à l'Arena, le 24 juin prochain.

## L'Age du Muscle

Du muscle, du muscle! De même que l'on disait l'âge du fer, l'âge d'or, on dira l'âge du muscle. Notre siècle est celui du muscle Tout le monde en veut, tout le monde en parle, même ceux dont les biceps et les mollets ont des allures de manches à balai, et qui seraient incapables d'exécuter un simple rétablissement à la barre

La culture physique est à l'ordre gardée, doit-on se féliciter de cette du jour et les plus simples exerci- renaissance sportive? M. Beréson a ces sont devenus des sports.

Demandez donc au monsieur be- les sports, c'est la confiance en soi donnant et au teint fleuri, accom- qu'ils procurent à l'homme qui les plissant sa petite promenade hy- cultive. giénique après un déjeuner copieux, ce qu'il fait. Il vous répon- de M. Bergson, L'énergie de l'homdra: "Je fais du footing." Le foot- me, son besoin d'activité, son auing, en effet, est un sport.

Composé Végétal de Lydia E. Pinkham.



monde entier à m'a fait. Pendani deux ans j'ai été si épuisée que je pouvaisàpeine faire mon travail. Je souffrais de faiblesterribles douleurs

J'ai prin le Composé Végétal de Lydia B. Pinkham ainsi que les Pilules pour le Poie et la Lotion Sanative. Je vous permets de publier cette lettre si elle peut être profitable à d'autres."— Mme Wilfrid March and, Boîte 464, Tilbury, Outario, Can.

### Le cas de Mme Tully

Chicago, Ill.—"Il me fait plaisir de vous écrire pour vous remercier de ce que le Composé Végétal de Lydia B. Pinkham a fait pour moi. Je souffrais de douleurs périodiques intenses et de déplacement, et les médecins ne pou-vaient me soulager. On me conseilla de prendre le Composé Végétal de Lydia B. Pinkham, et maintenant je suis aussi bien que jamais.— Mme William Tully, 2052 avenue Ogden Chicago, Ill.

Si vous avez le plus petit dou-te que le Composé Végétal de Lydia E. Pinkham peut vous soulager, écrivez à la Lydia E. Pinkham Medicine Co., (confidenticilement) Lynn, Mass., pour demander des conseils. Une femme ouvrira votre lettre, la lira, y répondra, et gardera le secret de son contenu.

parle l'éminent philosophe, dépendent de son état physique. Le sport, qui nous permet de cultiver notre corps, nous permet en même temps de cultiver notre énergie. Malgré les abus commis, soyons-lui donc reconnaissants. Ne lui devons-nous pas un peu, d'ailleurs, le réveil de la conscience nationale ? De grands événements se préparent peut-être, nous les attendons de pied ferme. Notre siècle, siècle du muscle, sera aussi celui de l'énergie,...

ALRERT COLLEAUX.

## Cité de St. Boniface

### AVIS

AVIS est par les présentes donné que le Conseil de la Cité de Saint Boniface a l'intention de faire construire et fera et construira un canal d'égoût souterrain sur l'avenue Lorne, de la rue MacMillan à l'Avenue Lin-Et les jeunes gens? A quoi rê- den, à un coût approximatif de 25 Rue Dumbulin vent nos jeunes gens?... Evanouis \$2,573.15.

La Cité émettra des débentures pour un montant égulant le coût de l'ouvradins falots, dont le songe flotte au ge et cotisera et prélèvera (sur les prociel des estampes. A quoi rêvent priétés faisant front sur la rue ou l'ouvrage sera fait) annuellement une taxe uniforme de frontage, suffisante pour payer l'intérêt et créer un fonds biceps noueux du gladiateur Bord'amortissement pour éteindre la dette dans l'espace de trente ans: l'intérêt étant calculé sur la dette à un taux n'excédant pas six pour cent par an, et à un pour cent par an de moins Le pur sang humain ne se trouque ce taux sur le placement du fonds ve pas seulement dans les collèges d'amortissement, mais ce dernier ne devant pas excéder quatre et demi où, par un froid de nombreux de-

grés au-dessous de zéro, les jeunes Il sera chargé aux propriétés faisant front sur chaque côté de la rue où sera construit ce canal d'égoût une somme de deux dollars et cinquante centins par pied de frontage pour le croit M. G. Kimpfiin, docteur èscoût de la construction de l'égoût prinsciences. Ce dernier vient d'adrescipal dans la rue, à laquelle somme sera ajouté le coût de chaque connexion ser à l'Académie de médecine le qui sera construite, le tout payable résultat de ses observations, faites en trente ans avec intérêt calculé tel pendant dix ans, sur les élèves d'un que ci-dessus mentionné.

Et à moins que dans un mois de la publication de cet avis les propriétaires de la propriété réelle affectée, représentant au moins les trois cinquième en valeur de la dite propriété ne pétitionnent le Conseil à l'encontre de ces ouvrages et de la cotisation requise pour en payer le coût, la Cité de Saint-Boniface pourra sans autre avis procéder à faire exécuter ces travaux, et à prélever les taxes spéciales de frontage ci-haut mentionnées. Par ordre.

J. B. COTE, Greffier. St. Boniface, Man., le 18 mars, 1914.

## Municipalite de Ritchot

Soumission pour niveler

DES Soumissions pour faire les travaux de nivellement qui seront nécessaires sur les chemins Pembina et Ste-Marie seront reçues par le soussigné jusqu'au quatrième jour d'avril, 1914, inclusivement.

Lee plans, devis et profils des travaux qui doivent être faits sont déposés au Bureau de A. McGillivray, Commissaire des Chemins, bâtisse du Parlement, Winnipeg, ou au Bureau Municipal, à St. Adolphe, où ils pourront duit de la taille par le périmètre être examinés ; chaque soumission devra être accompagnée d'un chèque accepté par une banque au montant de dix pour cent de la somme totale de la

> Aucune soumission ne sera prise en considération à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un chèque ainsi accep-

La Municipalité Rurale de Ritchot se réserve le droit de refuser d'accepter toutes et chacune des soumissions et ne s'engage pas à accepter la plus hasse ou aucune autre soumission. Toutes les sonmissions devront porter à l'endos les mots "Soumissions pour niveler les chemins Pembina et Ste-Marie" et toba, de la Saskatchewan et devront être adressées et déposées à la malle ou livrées au soussigné.

C. GAUTHIER. Secrétaire-Trésorier de la Municipalité de Ritchot, St. Adoiphe. dace ou cette confiance en soi, dont | 20-21

DOMESTIQUE ne m'offre aucun embarras. Elle fait simplement mes délices. Et ceci, parce que je fais

pour Tous tissus

Impossible de faire erreur,

Demandes notre Carte Echantillon Gratuite,
et notre Livret qui vons donne les Résultats
obtenus, en Teignant sur d'autres Couleurs. The Johnson-Richardson Co., Limited, - Montre

### Le Meilleur Medium

d'Annonce

S.V.

EST CELUI QUI

Atteint les Acheteurs

> ET CE MEDIUM C'EST

> > 大学

LE MANITOBA

Importateur de Vins, Liqueurs et Cigares

Saint-Bonita ce

CONTRACTEUR EN

Charpente, Maconnerie, etc. 46 Rue Hamel Phone Main 3204 ST-BONIFACE, MAN

Ouvrage garanti

Estimation fournie sur demande

## RENO

COIN DES RUES MAIN ET HIGGINS (A deux pas de la gare du C.P.R.)

Nous avons le plaisir d'annoncer à la population française que nous venons de prendre possession de cet Hôtel.

Les améliorations modernes que nous faisons faire actuellement en feront un hôtel des plus confortables de la ville. Un omnibus pour les voyageurs fera le service à l'arrivée de tous les trains.

Taux: - \$1.25 par jour Ouvert jour et nuit. Cuisine excellente

Repas :- 25 cts. Jos. THIBAULT, PHONE Gérant

**GARRY 4292** J. A. BONIN, Propriétaire

## DESJARDINS

FRERES

### Entrepreneurs de POMPES FUNEBRES

Seuls Entrepreneurs Canadien-français Ambulance jour et nuit

314 AVENUE TACHE Téléphone - Main 6588





## Librairies Keroack En Gros et en Detail

Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres de classe, de littérature française et anglaise, papeteries, fournitures de bureaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, tapisserie, encres, fleurs artificielles, bronzes d'églises, etc., à très bas prix, à cause de l'importation directe. Nous avons le meilleur choix de cartes postales illustrées. Remises spéciales aux communautés religieuses, commissaires et instituteurs :-: 2- 1

Les ordres par la poste sont promptement exécutés.

### M. Keroack Phone Main 3140

227 Rue Main

WINNIPEG ST. BONIFACE 52 Rue Dumoulin

## Cusson Agencies, Ltd Assurances

FEU, VIE, "BONDS", AUTOMOBILES, CYCLONES, ACCIDENTS ET MALADIES, GRELE-RESPONSABILITE D'EMPLOYEURS-BUR LA VIE DES CHEVAUX ET DU BETAIL

PRETER ARGENT

GRAND TRUNK PACIFIQUE

## COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Toutes les Lignes sur tous les Océans DÉPART DES VAPEURS :

La Lorraine ...... Mars 11 Caroline ...... Mars 20 Chicago..... " 14 Niagara.... " 18 La Touraine..... La Savoie .....

M. E. SABOURIN, Agent 60 AVE. PROVENCHER, ST-BOWIFACE TEL. MAIN 4372

On demande des agents dans les provinces du Mani-Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission

par abonnement.

344 RUE MAIN

WINNIPEG

En face de la rue Notre Dame

## Téléphone: Main 392

## Carsley & Cie Occasions Speciales

DEFIN DE SEMAINE

## A tous les rayons

2000 Verge indiennes anglaises avec grandes et petites mou. chetures, Rég. 12tc; Fin de Semaine, la verge......

Wapperettes rayées et fantaisie. Rég. 15; Fin de Semaine, Seulement 500 nappes de table toile Damasséé, blanchie; tail.

Superbe assortiment de voilettes noires et noir et blanc et mou-

Vêtements de dessous tout laine, pour hommes, fin de vente de nos articles d'hiver. Rég. \$150; Fin de Sem. chaq. .98

Complets en tweed gris de première qualité; une rangée de boutons, rien qu'une faible quantité; Rég. \$7.50. Fin de Semaine...... 4.50

J. D AOUST, TEL. MAIN 5598

E. DUGAL, TEL. MAIN 7469

## DAOUST ET DUGAL

ENTREPRENEURS DE

Plomberie, Chauffage, Couvertures, Corniches et Plafonds Métallique.

Attention particulière pour Eglises, Couvents, Ecoles ESTIMÉS FOURNIS SUR DEMANDE

Boîte Postale 159

259 Avenue Provencher,

St-Boniface, Man.

# MANITOBA

Plus le temps avance, plus !es emb-Les faits sont que les avantages du grants étudient les ressources de notre Manitoba sont de plus en p us reconnus, Ses terres spiendides, ses chemins de La chose est attestée par les rapports

fer nombreux, sa proxim:té des meilleurs du Département de l'Agriculture et de marchés, ses avantages au point de vue de l'Immigration de la province et par lel'éducation, ses moyens de transport faci-les sont des attraits pour beaucoup de costatistiques du Département de l'Intérieur du Gouvernement du Canada. lons chaque année. Les compagnies de chemins de fer an-

noncent l'arrivee prochaine de beaucoup El quand l'industrie agricole est prosde nouvéaux colons qui s'empareront de la Père, les autres industries grandissent et terre inoccupée le long de leurs lignes.

Ecrivez à vos amis et dites leur de venir s'établir dans le

## MANITOBA

Pour plus amples renseignements écrire à

Jos. Burke, Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et Main, Winnipeg, Man.

Jos. HARTNEY, 77 Rue York, Toronto, Ont

J. F. TENNANT, Gretna, Man

W W. Unsworth, Emerson, Man.

A. BEDFORD, député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man..

## COUVENT DE SAINTE-AGATHE

Magnifique maison d'éducation tenue par les Sœurs des Saint-Noms de Jésus et de Marie, dans le village de Sainte-Aga-

Toutes les améliorations modernes.

Classes superbes, Vaste cour de récréation; joli entourage, ayant comme décor la prairie, la verdure des bois et la rivière Rouge.

Enseignement complet en anglais et en français. Un train arrive de Winnipeg à Sainte-Agathe tous les matins et ramène les voyageurs à la ville dans l'après-midi. Un autre train arrive le soir et part le matin.

Termes par mois: Pension, éducation, blanchissage et lits, \$11.50. Pension ...... \$8.00. Education ...... 1.50. Blanchissage ..... 1.00. Lit complet ...... 1.00. Musique ..... 3.00.

S'adresser à :

La Superieure du Couvent de Sainte-Agathe Sainte-Agathe, Manitoba.

# The Guilbault Co.

Eutrepreneurs DE TRAVAUX PUBLICS

MARCHANDS EN GROS ET EN DETAIL DE BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES SORTES.

CHARBON DUR ET MOU

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, tels que: Gravier, Sable Pierre, Ciment, Chaux, Platre, Tuyaux d'égoûts, etc. BUREAUX ET COURS: Estimations fournies

Norwood. St-Boniface

Bureaux, Main 604

Cours à bois, M. 7442

B. de Poste, 148

Couvertures

Corniches

Plafonds en Metal

Skylights

et Gravois

Botte de Poste 175

Tôle

SAINT-PIERRE-JOLYS

Le huit, neuf et dix mars, nous

is furent MM. F. X. Joubert, A. auzière, M. Dufresne et J. Ma-

Notre Seigneur fut bien visité pendant ces trois jours. Monsieur le Curé officia le dimanche avec toute la pompe que nous permettent nos beaux ornements et notre

Lundi, Monsieur le Curé chanta la messe de la paix à l'autel de la Sainte Vierge à dix heures et un

Le R.P. Lorieau qui est toujours chez lui à St. Pierre présida les vêpres le dimanche et le lundi soir. Monsieur l'abbé Macaire, curé de St. Malo était venu également ai- très heureux de constater que l'in- ce immédiatement informée fait

cession et les prières des quarante ture intelligente, hélas, jusqu'à pour en empêcher le renouvelle-

A la fin de l'office Monsieur le | Elle se base sur la simple cons- verte des coupables. Curé recommanda aux prières, tation du fait que nos terres très ri-Monsieur l'abbé LaRivière, curé ches sont devenues un foyer de de Augusta, Maine, Etats-Unis, mauvaises herbes dont l'éradicaque l'on donne comme mourant. I tion par les moyens ordinaires est Monsieur l'abbé LaRivière fut au- une source de dépenses énormes trefois, un an et demi durant, vi- qui ne sont pas à la portée du culcaire de St. Pierre; puis devint tivateur. Celui-ci doit en effet s'atcuré de St. Malo où il resta quatre | tacher à remplir son but avec le ans. Tout le monde ici le connaît moins de dépenses et le plus grand Free Press après s'être flatté et s'êet l'estime, l'annonce de sa très profit possible. Or le seul moyen tre fait décerner des éloges ailleurs. grave maladie fit une profonde, qui permette de rendre à la terre Voyons un. "X a joué cinq partrès profonde impression.

suite de tout cœur Mgr Cherrier vaises herbes, c'est la création de six points. (Ce qui donne une d'avoir bien voulu se rendre à son invitation et il rappella que Telles terres couvertes il y a quel-c'est à Monseigneur Ritchot, qu'il ques années des plus mauvaises six points, X en a fait quatorze; remplace aux yeux de tout le mon- herbes, et qui ne pouvaient plus etc. se fut fixée dans l'octave de la fête tème des anciens jours. tre patron s'il avait eu à en prendre section. Les chiffres de M. l'abbé intercollégiales dont trois furent un pour la paroisse dont il a été le Jutras ne sont pas des chiffres pris depuis trente-quatre ans. Son pè- pour en faire le profit qu'ils en re s'appelait Pierre.

tre les chants liturgiques marqués les livres des payeurs. C'est ainsi pour la circonstance a très bien que la paroisse de Letellier a venrendu un Adoremus superbe en du en un an pour 36,000 dollars de des quarante heures.

ces messieurs s'exercent pour la so-lennité de Pâques et qu'ils doivent dinaire. Réfléchissez, cultivateurs, nous régaler de belle musique et de | et prenez des aujourd'hui la résolubeaux chants grégoriens à l'occa-tion ferme d'adopter le système si bien développé par le dévoué curé sion de la grande fête.

La Société Sportive de Saint- de Letellier. Pierre a entretenu un beau patis'en est donné à cœur joie. Plu- duits avec effraction dans le maga- 323 key des alentours et nos clubs de tuailles, ils se sont emparés de bi- 100 Sièges à ..... \$2.50 et \$2.00 Saint-Pierre s'en sont tirés à leur jouterie, montres et bracelets au honneur tout en se montrant cour- montant d'environ \$200. La politois pour leurs visiteurs.

Nous avons a féliciter les messieurs qui ont pris l'initiative de l'organisation.

-Nous apprenons que Monsieur le Curé sera en mesure de nous procurer son volume "Pages d'Histoire et de Souvenirs", "La paroisse de Saint-Pierre-Jolys" aux environs de Pâques-tout le monde attend cet ouvrage avec anxié-

PIETRINA.

SOMERSET

Mercredi dernier, 11 courant, nous avons eu le plaisir et l'avantage d'une très pratique conférence sur la culture mixte par M. l'abbé Jutras, curé de Letellier. Chacun sait comment le dévoué curé. de Letellier a reformé sa paroisse au point de vue agricole et en a fait une paroisse modèle et prospère. Sa conférence était donc parfaite-ment appropriée à nos besoins et à nos aspirations. Nous avons été

LA CONFIANCE DEJ

FEMMES DANS l'exficacité de ce Remède domestique soumis à une épreuve parfaite n'a jamais été décue. Sous tout rapport pour la santé, la vigueur, la bonne humeur et l'apparence, les femmes constaterent une forte amelioration après un emploi convena-

# ble des

## ARTHUR GAREAU

OUVRIRA UN MAGASIN

A L'ANCIENNE PLACE DE M. J. B. LECLERC,

NO. 15 AVE. PROVENCHER

Vers le 1er avril 1914

Il aura un assortiment complet de Merceries et d'Habillements

pour Hommes

der notre Curé et Monsieur l'abbé térêt des cultivateurs dans cette en ce moment les recherches les der notre Cure et Monsieur l'abbe Hella, son digne assistant.

Monseigneur A. A. Cherrier, portonotaire apostolique ad instar participantium assista aux vêpres lundi en rochet et mantelletta et mardi chanta une messe pontification de la Cure d'abbe de la culture du blé, nous dit le conférence s'est démontré par une assistance des plus nombreuses et des plus nombreuses et des plus attentives. L'église, où les auteurs du vol. On suppose que les auteurs de ce vol sont des vagables de la culture du blé, nous dit le conférence s'est démontré par une des cultures dans cette plus sérieuses afin de découvrir les auteurs du vol. On suppose que les auteurs de ce vol sont des vagables débarqués vendredi soir du train de marchandises venant de Winnipeg. Ils ont fait la chose en professionnels habitués à ces sortes. présent trop mal comprise?

premier Curé et qu'il administre au hasard et jetés aux auditeurs voudront. Ce sont des chiffres pris L'Association St. Grégoire, ou- par le conférencier lui-même sur Nous apprenons avec plaisir que férence de ces chiffres avec ceux

Dans la nuit de vendredi à noir tout l'hiver et notre jeunesse samedi des voleurs se sont introsieurs parties très intéressantes se sin de MM. Decosse & Fils, à Sosont jouées avec les clubs de Hoc- merset. Après s'être servis de vic-

ment, soit pour amener la décou-

## TRIBUNE LIBRE

MISE AU POINT

Quelqu'un se louange dans le ce qu'elle a perdu par la culture in- ties intercollégiales au cours des-Monsieur le Curé remercia en- tense et l'envahissement des mau- quelles son club a compté vingtpaturages et de par là, l'élevage. moyenne de cinq points et un cin-

de, qu'est dû la fondation de la pa- donner de grain, rapportent au- Mais X laisse dans l'oubli cerroisse de Saint-Pierre. C'est dans jourd'hui des 35 et 40 minots à tains détails intéressants. D'abord, l'octave de Saint Pierre, 1870, en l'acre, comme au bon vieux temps. des cinq parties qu'il à jouées, l'u-effet que Monsieur l'abbé Ritchot, Pour cela il faut adopter le systène a été perdue dans un blanchisaccompagné de Monsieur Joseph me de la rotation non du grain sage et deux étaient à recommen-Dubuc, devenu depuis et député de mais du pâturage. Tel morceau te-cer par sa faute. Ensuite, sept des Provencher et Juge-en-Cref de la nu en pâturage pendant deux ou quatorze points qu'il prétend avoir province de Manitoba, guida sur trois ans devra être remplacé par faits sont dûs à la générosité de ses les bords de la Rivière aux Rats, un nouveau morceau voisin du pre- co-èquipiers qui ne partageaient bon nombre de citoyens qui y pri- mier jusqu'à ce que toute la terre pas son égoïsme. Et les sept aurent des terres et qui ainsi prépa- y ait passé et ainsi de suite. Le tres? Un gardien, trop aimable ou rèrent la fondation d'une future morceau de pâturage devra être trop nerveux, en a trois à son créparoisse à qui le R. P. Lestang, préparé comme un cassage et par dit, faisant tomber dans son filet alors administrateur du diocèse, ce moyen la moitié d'une terre trois lancés de X qui passaient à donna pour patron Saint-Pierre, rapportera plus qu'une terre tout deux pieds et plus au-dessus des parce que la place de la future égli- entière cultivée avec le pauvre sys- buts. Sur vingt-six points, il en reste donc quatre dont X peut se du Chef des apôtres—et chose cu-rieuse, le Curé Jolys, premier prê-moyen se faire jusqu'à 3000 dol- ger tant pour si peu. Enfin, le tre résident n'eut pas choisi un au- lats de revenus sur un quart de club a joué, sans X, quatre parties

## Kreisler

LE MEILLEUR VIOLONISTE DU MONDE

parties, le dimanche et le mardi lait; 37,000 dollars de bœuf, et le Central Congregational Church

Jeudi Soir, Mars le 19

Sièges en vente chez CROSS, GOULDING & SKINNERS

Portage Ave.

Prix de \$1.00 à \$3.00

Prix Spécial ...... \$1.25

Nous Payons les Plus Hauts LI pour Trappeurs de commerce l'établissement le plus consi-dérable au Canada. Ecrives sujourd'hui, Adresse JOHN HALLAM LIMITED Dept. par posts A TORONTO

## Ustensiles en fibre Eddy

Ces Cuves et Seaux conservent la masse d'eau beaucoup plus longtemps que les cuves en bois ou en fer galvanisé et sont meilleur marché que ces dernières. De plus ils ne tacheront pas de rouille les effets.

sans X.Par suite, tout en re- Plomberie X, les adulateurs n'ont pas le droit de s'exciter au point de surfaire sa valeur pour déprécier les autres.

A. B. C.

TELEPHONE Main 7818

att un soction se trouv nt à côte de cale assisté de M. le Curé, comme teur Manitobain, mais avant tout professionnels habitués à ces sortes sen mestead, Prix, \$3,00 l'acre. U-voir prêtre assistant, le R. P. Lirieau, ce doit être une culture intelligen- d'ouvrages. Nous les signalons ici -D aresi er six mois chaque année au diacre, et M. l'abbé Macaire, sous- te, ou autrement nous marchons à afin que des précautions plus étroi- de leu re du bour-s'ead v compris te diacre. Il présida ensuite la pro- la ruine. Quelle est donc cette cul- tes soient prises dans l'avenir soit temes r quis pour obt nir la atente du hom-stead, de cultiver cinquante acres en

Un colon qui anrait forfait ses droits de colon en ne pouvant obtenir a pre-mpti n pourra acheter un homestea i dans certairs de tri ts. Prix, \$3.00 l'acre Devoir-Rester six mois dans chacun des trois ans, cultiver cinquante acres et

## NOTICE

IN THE MATTER OF THE ESTATE OF PIERRE DUHAMEL DECEASED

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of the Manitoba Trustee act that all persons having claims against the estate of Pierre Duhamel, late of Giroux, in the province of Manitoba, deceased, who died on or about the 20th day of May A.D., 1913, are desired to send by post paid or deliver to J. A. Beaupre, 308 McIntyre Block, in the City of Winnipeg, in Manitoba, sollicitor for the executors of the estate of the said deceased on or before the 23rd day of April, 1914, their names, advesses, and descriptions, and a full statement and particulars of their claims and the nature of the security, if any, held by them, duly verified by a statutory declaration.

Adn take notice that after said day the executors will proceed to distribute the assets of the deceased mentioned to the party entitled thereto, having regard only to the claims of which they shall then take notice. Dated at Winnipeg this 12th day of

ROCH ALEX. GIROUX. JOS. ARTHUR LACERTE. Executors of the deceased.

de celles qu'il fallait la faute de X Vingt- la faute de X Vingt- Charette, Kirk Co, Ltd PLOMBERIE, CHAUFFAGE, COUVERTURES.

INGENIEUES ET ENTREPRENEUES

Attention particuliere pour Eglises. Couvents et Ecoles.

510 RUE DESMEURONS

Ventilation Chauffage

Vapeur

Eau Chaude

ET Air Chaud

Nous sommes les entrepreneurs pour Plomberie, Chaufiage et Couvertures du Petit Séminaire deSaint Boniface.

bâtir une maison va ant \$300.

W W. CORY. Sous-ministre de l'Intérieur N. B.-La publica ion non-autorisce de cette annonce ne sera pas payee

## ALLAIRE & BLEAU

AVENUE TACHE. ST. BONIFACE

Vous trouverez à notre établissement une ligne complete de Quincailleries, Ferronneries, Ferblanteries, Granites, Blanc émaillé, Huile de Charbon, Huile à Machine, Poèle à Cuisine Papier à Bâtisse Blanc et Goudronné, Outils de ferme, Harnais Louble et Simple. Nous avons les peintures, préparées de Sherwins Williams ainsi que leur Blans de Plomb et les Vernis qui sont sans contredit les meilleurs du continent Américain.

Broche Barbelée, a des prix défiant toute compétition, Corde a lieuse (Binder Twine).

Ferblan erie attaché à l'établissement, Montage de losie et Posage de Fournaise à air chaud.

Assortiment de Meubles, etc. Couchettes en fer, Mate-AMEUSE MACHINE las, etc.

A Ecremer

AGENT POUR LA

NATIONALE

La meilleure La plus simple La moins dispendieuse plus facile a operer

& BLEAU ALLAIRE

AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU

ST. BONIFACE

Si vous avez une propriete a vendre, annoncez-la dans "Le Manitoba", et vous trouverez un acheteur.

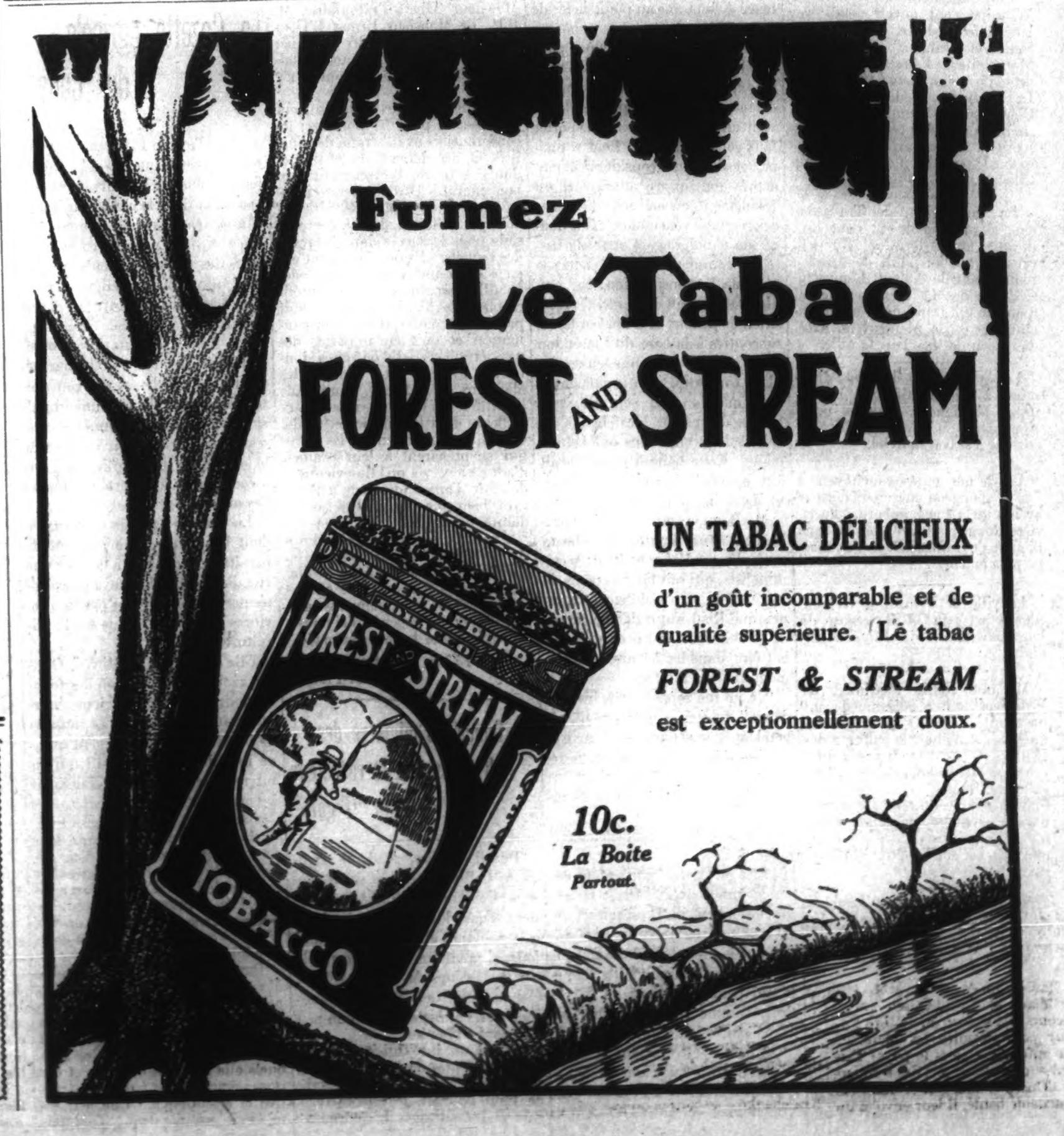

## Chez Nous Autourde Nous

Jeudi prochain 19 du courant ans l'après-diner vers 8 heures. aura partie de hockey pour le ampionnat du Comté de Proencher "coupe Cyr" sur le champ ront le club de Sait-Boniface contre le club de Norwood

Une paire de renards argentés, où on la tenait, à douze milles enau nord de Saint-Claude. Ces lans le district d'Athabasca et on les avait amenés au Manitoba pour commencer une ferme d'élevage. On les avait payes \$5,000; la compagnie offre \$1,000 à qui les ramenera vivants. Ils ont pris le bois et tous les trappeurs de la région font la course.

On prétend de nouveau que le nombre des rats augmente dans les rues Notre Dame et Garry, au nord de l'avenue du Portage, il paraît que ces messieurs se promènent dans les ruelles, le soir.

Noté dans la dernière "Gazette Officielle:

Nommés commissaires pour prendre les affidavits: E. I. Bell, de Norwood et G. R. Brunet, de St-Boniface. Coroner: Dr Albert Laurendeau, de Saint-Boniface.

La fonte des neiges et l'arrivée prématurée du printemps font prévoir que bientôt on ouvrira la navigation sur les grands lacs.

Le travail du pont Provencher marche grand train. On jette du ciment à profusion dans les antres creusés. Les piliers ne tarderont pas à sortir de terre. Il y a toujours une foule considérable qui suit les travaux.

Lundi soir avait lieu au Walker le concert de Madame Clara Butt, le grande contralto anglaise. Madame Clara Butt a obtenu un grand et très légitime succès.

Les journaux de Winnipeg nous rapportent qu'un grand nombre de personnes de l'ouest voyagent en ce moment en Egypte. L'autre jour dix ou douze Winnipegeois se sont rencontrés par hasard au Cai-

Demain soir on pourra entendre à Winnipeg, à la Central Congregational Church, le grand violoniste Fritz Kreisler. Kreisler, un Autrichien, prend place parmi les étoiles de première grandeur com- plus robustes qui se soient jamais me Ysaye, Kubelik, Marteau, Mu-

Les Chevaliers de Colomb de Winnipeg ont ouvert jeudi soir leur nouvel édifice, coin des rues Smith et Graham. Sa Grandeur Monseigneur l'Archevêque était présente et a prononcé un discours. Le magnifique édifice sert aux Chevaliers de Colomb, au Club Catholique et à d'autres nombreuses sociétés. Il est garni somptueusement. Il possède en outre un gymnase complet.

La population de Transcona s'est augmentée de 42 pour cent durant l'année dernière. En 1913 cette population était de 2,382 maintenant de 3,396. L'ouverture dea usines du Transcontinental a amené un grand nombre de machinistes et de manœuvres, avec dans bien des cas, leur famille.

Les quelques cas de picote disséminés à Saint-Boniface et à Winnipeg s'éteignent petit à petit. Nous avons été heureux de nous en tirer à si bon marché.

Un de nos jeunes concitoyens a fait le plongeon mercredi dernier au bas de la rue Lombard. La rivière Rouge peut dire, comme dans la pièce de théâtre: Regarder, mais ne plus toucher!

La ville de Winnipeg réclame plus de taxes du C.P.R. à cause de l'agrandissement du Royal Alex- ne pitié autour de lui et qu'il fal-

Madame Nellie McClung, de Winnipeg, qui a réclamé devant un comité de la Législature, il y a quelques semaines, le suffrage des femmes, a fait samedi une conférence où elle a défendu les suffragettes militantes. Cette estimable femme prendra du temps, croyonsnous, à faire accepter comme réguliers et opportuns les exces commis par les suffragettes d'Angle-

La compagnie de la Baie d'Hudson fait des préparatifs pour construire son grand magasin départemental de l'Avenue du Portage.

Sait-on qu'en 1888, MM. Hill recours à la science du célèbre Pas- même expression d'opinion. teur pour détruire les blaireaux qui infestaient alors le pays? Pasteur s'intéressa au sort des fermiers de l'Ouest, et dans son ordinaire et

ne McIntyre et Heath, dans la co-

y aura distribution des prix de rie et tirage d'une garniture de toilette en argent. A l'avenir les as semblées des Artisans auront lieu à la salle de l'Union Canadienne avenue Provencher.

Ce procès se déroule en ce mo-Winnipeg et les environs. Entre ment aux assises de Winnipeg, devant M. le juge Curran. MM. Edward Anderson et P. Graham, deux avocats éminents agissent pour la Couronne, et M. R. A. Bonnar, le criminaliste bien connu, et M. N. F. Hagel, criminalis- procès, la Cour a prié les journaux te encore plus renommé peut-être, dene pas rendre public ce que et père de Percy Hagel, défendent les accusés, Percy Hagel et John Westlake.

ment de ses témoins; ce gros avant de le faire pénétrer dans la procès est devenu dramatique. salle. Comme le forçat Reid, dès les premières heures. La était toiletté convenablement : ha-Couronne a d'abord placé dans la billement propre, faux-col et craboîte aux témoins le chef de la vate. A la fin de la séance, on re-Force de Winnipeg et les fonction- mit au prisonnier ses menottes et il naires de la police, qui ont relaté est reparti entouré de gardiens. l'évasion; puis ce fut au tour de Pas de danger d'évasion mainte-Buxton, l'un des membres de la nant! conspiration que l'on veut proudictions de détail dans son examen les perdre! devant la Commisison Royale et faits demeuraient les mêmes. Bux- Mathers. ton a refusé de se laisser intimider par M. Bonnar. Sans apprécier la valeur de son témoignage, on peut dire que c'est l'un des témoins les

Vint ensuite l'ex-constable Reid, qui purge en ce moment une sentence de sept ans au pénitencier de Stony Mountain. Les autorités ont eu de la condescendance pour le condamné: il n'a pas eu à se présenter en cour dans ses habits | rendre. de forçats; on lui a permis de revêtir un vêtement civil et de porter faux-col et cravate. Reid a maigri et diminué considérablement depuis son incarcération. Il est visiblement encore sous l'étreinte des récents événements. Il a donné son témoignage d'une voix basse, et, comme Buxton, il a fait le récit de la conspiration: les réunions au bureau de Hagel, l'acquisition de pistolet et d'une corde, les rencontres à la bare du Clarendon Hotel, les conversations tenues, les plans concertés. A un moment il a été question, au sein de cette bande, d'expédier Krafchenko en dehors de la ville dans une boîte à piano. Cette boîte à piano devait être enoyés, comme fret ordinaire, dans un endroit isolé.

présentés aux assises.

M. Bonnar, qui avait inexorablement asailli Buxton, a été beaucoup plus modéré avec Reid; le criminaliste, qui sait tâter le pouls de son entourage, a visiblement compris que Reid inspirait une certailait être, dans les formes, plus clément qu'avec Buxton.

"Je ne me rappelle pas bien ce détail," dit Reid à un moment, répondant à une question, "car c'é- La lemme du ministre des tait immédiatement après mon arrestation et j'étais devenu fou."

-M. Bonnar: "En êtes-vous revenu maintenant?"

-"Pas eucore complètement," répondit Reid.

On peut apercevoir sur la table du shérif un pistolet, une corde,la corde qui servit à l'évasion

maine au Théâtre Wal- | but, l'est moins maintenant parce maine du 30 mars, Lawrence Ir- permet pas cet encombrement qui se produit souvent dans les cours d'assises et qui incommode ceux Mardi soir, le 24 mars, aura lieu | qui sont chargés de participer l'audience. Sur les bancs réservés aux grands jurés et à la profession légale on aperçoit quelques dames, entre autre madame Percy intense la déposition des témoins.

La partie la plus curieuse du témoignage de Reid c'est le récit des richesses que Krafchenko fit entrevoir à ses aides s'ils parvenaient à me femme du ministre. Elle a 39 mars. le libérer. Ainsi Reid devait, pour ans. sa part, trouver une cachette contenant pour \$8,000 de diamants et une autre cachette renfermant valeurs au montant de \$250,vait parvenir à ces endroits et se servir de dynamite pour faire sauter l'enveloppe de ciment qui abritait ces richesses—tout comme dans un roman.

Kraschenko lui-même a été ap- lui servit de témoin. pelé en témoignage par la défense. Comme il est lui-même sous accusation et sur le point de subir son Krafchenko a dit en cour.

Le prisonnier a été amené à l'audience par plusieurs gardes, Saint-Jean-Baptiste. La Couronne a fini lundi l'exa- qui lui ont/enlevé ses menottes

Dans l'après-midi, M. Ander- ont porté le cercueil. ver. Pendant huit heures il y eut son, au nom de la Couronne, a entre M. Bonnar et Buxton un ter- questionné Krafchenko pendant rible duel de paroles. M. Bonnar près de trois heures. Même foule a été impitoyable pour Buxton; que dans la matinée; quelques-uns, Buxton, de son côté, a maintenu qui avaient de bonnes places, n'ont que s'il pouvait y avoir des contra- pas voulu aller luncher, de peur de

Krafchenko a été conduit ce mason examen aux assises, il fallait tin à Morden, où son procès a imattribuer cela à des défauts de mé- médiatement commencé, sous la moire, et que, dans l'ensemble, les présidence de l'Hon. Juge-en-Chei

Jeudi dernier, un char agricole venant de Winnipeg, stationnait à Otterburn. Grâce à la bonté de Monsieur Albert Préfontaine, M. P.P., de Monsieur Ernest L'Heureux et de Madame Alfred Adrien Carrière, environ une cinquantaine des élèves du Couvent ont pu s'y

La première partie était surtout intéressante pour les hommes; les conférenciers ayant traité des qualités et des défauts du cheval et donné le moyen de reconnaître un bon cheval. Ils ont ensuite illustré la manière de construire un bon poulailler et donné des conseils pour le succès dans l'élevage des poulets. Ils ont fortement engagé leurs auditeurs à élever des volailles, ce qui donne un profit certain; le Manitoba ne produit pas assez d'œufs pour sa consommation et doit en importer des pays étrangers. Ils ont aussi donné des conseils pour embellir les alentours de la ferme, énumérant les différents légumes, arbrisseaux et fleurs dont la culture est facile. Ceci intéressait vivement les élèves qui se préparent à leur examen d'admission, vu qu'elles viennent de finir d'apprendre leur agriculture, bien que ces conseils fussent donnés en anglais.

Ayant de revenir, les élèves ont été à l'Orphelinat St. Joseph, où elles ont eu un accueil très cordial par les bons pères. Nous offrons nos sincères remerciements aux personnes dont la générosité nous a procuré une si belle promenade.

ELÈVE DU COUVENT

## finances tue le redacteur en chef du "Figaro

Lundi dernier, madame Hen-Le juge Curran voulant proté- riette Caillaux, femme de M. Joger le jury leur a interdit la lec- seph Caillaux, le ministre des fiture des journaux. Il est important | nances dans le gouvernement franen effet que les jurés ne conside cais, se rendit au bureau du grand rent que la preuve produite au pro- journal quotidien le Figaro et elle cès et ferment leurs oreilles à tout | tira trois coups de pistolet sur M. ce qui peut leur venir de l'exté- Caston Calmette, le rédacteur-enet Mason du Nord-Ouest, eurent rieur, comme renseignements où chef. M. Calmette est mort un peu plus tard à l'hôpital.

de madame Caillaux. Celle-ci lui tain nombre d'exemplaires suppléré prépondit: "Il est inutile pour moi de prétendre que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront d'exemplaires qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient, et qui pourront que je fais une visite s'y intéresseraient que j pénétrer dans la salle qu'un nom- pensée des humiliations que ce bre restreint de personnes. On ne journaliste avait fait subir à mon pier de luxe glacé faisant bien restreint de personnes. On ne journaliste avait fait subir à mon pier de luxe glacé faisant bien restreint de personnes. à de tuer M. Calmette et je serais chée, offrent un aspect des plus at- tu assez demandé, toutes les dix heureuse d'apprendre qu'il recou-vrera la santé. Je désirais seulement lui donner une leçon.

Madame Caillaux a été immé diatement désarmée, arrêtée Hagel, qui suit avec une attention transportée à la prison Saint-Lazare. On a porté contre elle l'accusation d'homicide. M. Caillaux immédiatement offert sa démis sion comme ministre des finances.

Madame Caillaux est la troisiè

Depuis le mois de janvier le Figaro avait fait une persistante campagne contre le ministre des finances qu'il accusait de malversations et de péculat. M. Caillaux est, nos 000. Reid racnota comment il de- lecteurs se le rappellent, un ancien président du Conseil, c'est-à-dire, un ancien premier ministre de France. Il occupait même cette riage, en 1911. Ce fut M. Ray- feront bien de se hâter. mond Poincaré, alors sénateur, qui

### DECES

Nous avons le regret de relater ici le décès, survenu jeudi dernier, de Antonio Clément, fils de M. Joseph Clément, de la rue

samedi à la cathédrale. Dans la gravement malade. Depuis quelnef on pouvait voir, outre la fa- que temps elle ressentait des doumille, un grand nombre d'amis et leurs dans le dos. Elle ne s'en prédes camarades d'étude du jeune défunt, qui l'estimaient beaucoup.

Le service a été chanté par M. l'abbé Messier, chapelain des Ca- est poitrinaire.... Comment elle dets du Sacré-Cœur (dont le dé- l'est devenue? On ne sait au jusfunt faisait partie). Ce sont les te... Contagion, sans doute.... cadets qui ont servi la messe et qui Oui, oui, il paraît que c'est très

Nous offrons à monsieur et à madame Clément et à la famille nos profondes sympathies.

## Feu M. Neveu Prieur

On annonce le décès, survenu ce matin à l'hôpital Saint-Boniface, de M. Neveu Prieur, de cette ville. elle s'est touché le dos. M. Prieur était fils de M. et Mme Eugène Prieur, autrefois de Saint-Boniface et maintenant de Dauphin. Il laisse une épouse et trois enfants.

Le défunt a été malade pendant quelques jours seulement.

Nous offrons nos vives condolé-Nous n'avons pu, vu l'heure te... avancée, nous renseigner sur la date des funérailles.

Avec l'année 1914 une nouvelle revue agricole qui répond à un ob jet des plus intéressants, a fait son aparition dans le champ de l'agriculture canadienne. Jamais l'agriculture n'a reçu des corps législatifs les encouragements qui lui sont aujourd'hui prodigués, et aucun pays n'a autant fait à cet égard que le Canada. Gouvernement fédéral et autorités provinciales rivalisent à l'envi pour résoudre les problèmes qui confrontent les cultivateurs; et une impulsion nouvelle a été donnée à cette œuvre par l'entrée en vigueur de la loi d'instruction agricole qui sert à coordonner les efforts des uns et

des autres. La Gazette agricole du Canada, dont le premier numéro vient de paraître, est destinée à donner une vue d'ensemble des travaux exécutés par le Dominion et par les provinces dans le domaine de l'agri-

Elle est rédigée et éditée à Otta-DE ST-PIERRE. | wa, mais la collaboration des fonctionnaires provinciaux ajoute énormément à son intérêt. Le numéro de janvier n'est évidemment qu'une introduction au travail qui va suivre, étant consacré spécialement à l'organisation et à l'histoire des divers Ministères de l'agriculture du Canada et aux crédits qui leur permettent de poursiuvre leur ouvrage. Il contient aussi en entier le texte de la loi d'instruction agricole, la convention passée avec chaque province et un état des crédits accordés cette année en vertu de la dite loi et de leur affectation.

Dans sa préface, l'honorable Martin Burrell, Ministre de l'A-Caillaux auprès de M. Calmette il quels elle fournira des faits et des se préparait à sortir, en compagnie renseignements de nature instrucde Paul Bourget, le célèbre écri- tive et scientifique. Elle leur secharitable bonté, il leur envoya un Krafchenko, et autres objets qui vain et dramaturge. Le journalis- ra servie gratuitement. Toutefois

Fritz Kreisler, un des meilleurs violonistes existants se fera entendre à la Contral Congregational Church, demain jeudi soir, le 19

Depuis plusieurs années ce grand musicien est venu périodiquement en Amérique, mais c'est la première fois qu'il se fera entendre Winnipeg. Les premières places furent enlevées d'assaut mais il reste encore un certain nombre de bonnes places et tous ceux qui défonction lors de son dernier ma- sirent se régaler de bonne musique

## Contagion

En entrant hier soir, à six heures, Jeanne dit à son mari:

-Tu sais, Lucie Pirrouette... mon amie de pension... Lucie Pir Le jeune Clément avait quinze rouette avec laquelle j'ai passé l Les funérailles ont eu lieu Journée hier... eh bien, elle es occupait pas, la pauvre petite f Ce matin, au réveil, elle a été prise d'un crachement de sang... Elle contagieux... oui, très

Pierre n'a point pris garde tout d'abord au ton sur lequel sa femme lui avait confié: "Oui, oui, il paraît que c'est très contagieux...

oui, très!"

Une heure après, à sept heures il a de nouveau échangé avec Jeanne quelques phrases relatives à la santé de Lucie Pirrouette. Il venai à peine de se taire: subitement

-Qu'as-tu? lui a-t-il demandé Sur un ton idifférent, elle a murmure:

-Oh! rien, rien...

Après un temps, elle a ajouté: -Je me trompe peut-être... Mais il me semble que j'ai un vague point douloureux dans ances à Mme Prieur et aux parents. dos... Ce n'est rien... sans dou-

De sept heures à huit, ils ne se sont plus du tout entretenus de la santé de Lucie Pirrouette. A huit heures cinq, cependant Jeanne a brusquement porté la main à l'une de ses omoplates, et elle s'est écriée: "Aïe !

Inquiet, Pierre l'a interrogée avec précipitation:

-Tu souffres, ma chérie? Avec l'accent résigné dont elle ui aurait déclaré: "Mes jours sont comptés; il n'y a qu'à laisser s'accomplir l'inéluctable fatalité." elle lui a répondu : -Oui, c'est mon point dans le

le droit d'hésiter. -Jeanne, a-t-il affirmé, dès demain nous irons voir un médecin.

Ce matin, Pierre a ouvert un teurs-Médecins.

Sur un morceau de papier, il a transcrit un nom et une adresse "Dr H. Bergson, 180 boulevard

Vers onze heures, Pierre et Jeanne se sont présentés chez le Dr Bergson. Par hasard, le médecin leur a ouvert la porte lui-même. Il les a introduits, immédiatement, dans son cabinet. -Voici, docteur...

Pierre a exposé le but de sa visite. Il a mis le praticien au courant des appréhensions de sa femsentir, plus violemment d'heure en heure, sa douleur dans le dos. Longuement, le docteur a aus-

culté Jeanne. -Respirez, madame, je vous prie.-Ne respirez plus.-Toussez a présent.-Ne tousesz plus.-Respirez.—Respirez de nouveau, je vous prie.

Il a conclu: -Je puis vous certifier, madame, que vous jouissez d'un parfait état de santé. Poitrine normalement développée, voies respiratoires absolument saines. Rien, vous n'avez rien, rien rien Jeanne s'est écriée

-J'en étais sûre, allez docteur Je n'aurais jamais songé, d'ailgriculture, fait remarquer que cet- leurs, croyez-le, à venir vous conte revue n'est pas destinée au sulter... Mais, que voulez-vous, us tard à l'hôpital.

Quand on introduisit madame aux fonctionnaires agricoles aux
de c'est mon mari qui.... Oh! les hommes, quelle race insupporta-

Dans la rue, Jeanne a adressé à Pierre de violents reproches: -Nous avions bien besoin d'al-

mitié," puis, "perdant tout con-le sur moi-même, dit-elle, à la le nméro ou \$1.00 par an. rien, rien, absolument rien.... Cette revue, imprimée sur pa- Evidemment, les maladies de pe mari, je sortis mon révolver de sortir les portraits des Ministres elles ne s'attrapent quand même Trouvé, Perdu. mon manchon, et sis seu. Je re- sédéraux et provinciaux de l'agri- pas ainsi, en regardant voler les grette ce que j'ai été obligée de culture qui parissent dans le pre- mouches!... T'affoles-tu assez fafaire. Je n'avais aucune intention mier numéro, et élégamment bro- cilement, mon pauvre ami! M'asminutes, si je ne souffrais pas! t'assure, à ton intonation apitoyée, une autre que moi aurait fini par se persuader qu'elle était condam-

Le dîner terminé, tout à l'heure, Jeanne et Pierre se sont installés au petit salon.

Jeanne s'est emparée de son ouvrage de tapisserie. Pierre s'est mis en devoir de lire les journaux

Un fait divers du Temps a attiré son attention. Il était intitulé: Un faux médecin,

Après l'avoir parcouru, il s'est exclamé: "Elle est bien bonne, vraiment, elle est bien bonne! Il a voulu faire partager à Jeanne son hilarité. Il lui a donné lec

ture de l'articulet Un Faux Médecin.-Au retour d'un court voyage de quarantehuit heures, le docteur H. Bergson, le médecin bien connu, domi-

cilié 180, boulevard Haussmann, a fait arrêter, cet après-midi, et conduire au commissariat, son valet de chambre. Profitant de l'absence du docteur, cet aigrefin s'était substitué, depuis

deux jours, à son maître, et avait donné des consultations aux quelques clients nouveaux qui s'étaient présentés boulevard Haussmann.

Il s'était arrangé naturellement pour encaisser immédiatement les honoraires... qui lui étaient dus C'est par un hasard providentiel que le docteur H. Bergson a été mis au courant de cette escroque-

Pierre s'attendait à voir sa femme se divertir franchement, elle aussi, en apprenant avec quelle habileté ils avaient été mystifiés. A sa vive surprise, très sèche-

ment elle lui a déclaré: -Je ne sais ce que tu as à trouver ça drôle, toi! Tu ris toujours de tout comme un imbécile! Ce n'est pas drôle du tout !

Subitement, cinq minutes après, elle a pâli. Elle a porté avec vivacité la main

à l'une de ses omoplates. Elle a poussé un long gémissement: -Aïe, aïe ... Aïe ... C'est mon point dans le dos qui me fait de nouveau souffrir!...

La MAISON BLANCHE désire annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général, l'ouverture des modes, pour la saison de printemps. Les modèles que nous montrons sont les plus tout à coup, comme malgré elle, en vogue et nos prix sont des plus bas. Venez faire votre

Londres. — M. Lloyd-George Pierre a senti qu'il n'avait plus chancelier de l'Echiquier, déploie actuellement toute son habileté dans l'espoir de provoquer une entente entre le gouvernement et les unionistes de l'Ulster. Mais on croit qu'il ne réussira pas à obtenir des nationalistes de nouvelles concessions. On croit aussi que le bill Tout Paris," à la rubrique Doc- du "Home rule" sera adopté dans sa forme actuelle et qu'une élection générale aura probablement lieu pendant le mois de juillet.

### Renseignements généraux sur le Théâtre Walker

Les soirées commencent à 8.30 hrs Les matinées à 2.30 hrs.

Les billets sont en vente au bureau du théâtre, de 10 hrs. a.m. me. Il lui a confié que, depuis 10 hrs. p.m. Le téléphone pour hier soir, elle n'avait cessé de res-billets réservés est: 2520 Garry les billets sont retenus jusqu'à 6 hrs. p.m. seulement; les vestiaires sont situés côté droit du foyer, au premier; du côté gauche au balson; les manteaux y sont gardés par les femmes de service.

> On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accorderons 25 p.c. de commission

in Sarral See do Lever (une pendre) of la graine

Pension d'enfants, Pension d'été

25 cts le pouce par insertion

Trouvé.—Sur l'Avenue Provencher, un trousseau de clefs. On pourra le réclamer au bureau du Chef de Police de la ville en payant les frais de l'annonce.

A vendre ou a échanger, maisons, lots, fermes, etc. Assurances contre le feu. Je sollicite vos or-

J. E. A. CLOUTIER, Gérant. The Railway Realty Coy. 64 Ave. Provencher St. Boniface.

A vendre.—Un ameublement: neuf et bien complet à vendre à. très has prix. S'adresser No. 59 Ave. Provencher. Téléphone main

La Librairie Moderne vient de mettre à la disposition de ses clients un superbe catalogue, délivré gratuitement, et sur lequel figure une longue liste d'ouvrages, appropriés au goût de chacun. Librairie Moderne, 529 Avenue Taché et Provencher, St-Boniface,

A louer-Une maison semi-moderne, \$12.00 par mois, No. 148 rue De La Morinie. S'adresser au No. 147 même rue. Téléphone Main 6125.

A louer-Une maison, rue Laflèche, S'adresser au Bureau du Manitoba.

M. C. Buffet, agent d'immeuble, prévient sa clientèle qu'il a transféré ses bureaux au No. 602 Great West Permanent Bldg., 556 rue Main--juste en face du Farmer Bldg. Téléphone Main 7862.

Le St. Boniface Employment and Real Estate Bureau ont en main une boutique de forges à Saint-Boniface, à vendre en plein cœur de la ville, ou bien à échanger. Aussi nous avons à vendre-158 acres de terre à Ste-Agathe, 2 milles de la gare, 2 milles du village; toute en labour d'automne et en labour d'été, à très bon marché; nous avons aussi à vendre où à échanger une cour à bois et charbon dans le centre de la ville.

Le St. Boniface Employment and Real Estate Bureau invite sesamis à venir lui rendre une visitecar on sait que la St. Boniface Employment and Real Estate Bureau a toujours beaucoup de lots et de fermes à vendre où à échanger, et à de très bonnes conditions.

On demande des bonnes et servantes pour travailler dans les maisons privées à de très bons gages; adressez-vous à la St. Boniface Employment and Real Estate Bureau.

Chambres à louer-Sur la rue Desautels. S'adresser au No. 15rue Desautels, Saint-Boniface.

A louer-Maison semi-moderne, rue Langevin. Prix \$12.00 par mois. Aussi une écurie pour 5places de chevaux. S'adresser à Wilfrid Paquin, 126 rue Aulneau. 17-19

M. Gustave Backcland, de St.

Boniface à l'honneur de prévenir

les personnes intéressées qu'il noreconnaîtra plus des ce jour les dettes que pourrait contracter sa femme Emma Backcland Verraes. 17-18 A louer.—Une bonne maison, No. 366 rue Langevin, Saint-Boni-

face. S'adresser à M. J. P. Tremblay, 814 Sterling Bank, Bldg., avenue du Portage, Winnipeg. Téléphone Main 3151. Pierre Jahan annonce au public qu'il a ouvert une Boutique de-Barbier, 342 rue Saint-Jean-Rap-

tiste, coin de la rue Hamel, Saint-Boniface, et invite le public à venir lui faire une visite. A Louer.-Maison No. 248 rue Youville, 7 apartements, \$16.00 par mois. S'adresser à Guilbault

Co., 258 rue DesMeurons. Teléphone Main 604. Maison à louer, 118 rue Aulneau, \$10.00 par mois. S'adresser à Guilbault & Cie., 256 rue Des-Meurons.

A louer.-Un appartement de deux chambres, dans le Block Gevaert & Deniset, Avenue Provencher, à côté du Bureau de Posto Eclairage, chauffage, eau chaude et froide.

Les persconnes qui désirent faire un voyage en Europe ou tout autre pays feront bien de consulter l'annonce du C.P.R., dont M. Cléophas Marcoux est le seul agent français.

Terrain à vendre à Haywood, Manitoba. West 1/2de 20-8-6 West Prix \$7,500. \$1,000. comptant balance à termes qui pourront être arrangés au temps de la vente. S'adresser à Noël Bernier, 401 bloc Somerset, Winnipeg.